

919 24

## Leben und Charafter

ber

# Elisabeth Charlotte

Herzogin von Orleans

nebst

einem Auszuge bes Denkwurdigsten aus ihren Briefen.

Ein Beitrag

gur Charakteristik des franzosischen Hofes Ludwigs XIV.

vo m

Professor Schüş

Leipzig, 1820. bei Leopold Bos.



RBR Jointe #/1643

Dem

Roniglich Preugischen Staatsrathe

herrn

## Langermann

gu Berlin

im Gefühl innigfter Berehrung

gewidmet

bom

Verfasser.

N 5 10

Antens Cramines Craminals

With the second

nu,omreana2

milet and the

im Gefühl innigfier Berehrung

and disting

x 12

us Hajas Of

### Vorerinnerung.

Die Grundideen der frangösischen Revolution, beren unermeglichen Ginflug auf die Michtung bes Zeitgeiftes und bas Schickfal ber Bolter Mirabeau burch fein bedeutungschweres Wort: "La révolution de France fera le tour de l'Europe!" bei ihrem Ausbruche schon weiffagte, haben feit dem Kalle Rapoleon's, durch die wunderbarften Kugungen, eine folche Berjungung ihrer Schwungfraft gewonnen, baß man bei den Declamationen ber fogenannten Liberalen unserer heutigen Politiker, wie ben Creigniffen in Spanien, Portugal, Reapel und Sicilien, feit funf Jahren fich in das Ballhaus von Verfailles und die ersten Schreckensseenen zu Paris im Sommer 1789

guruck berfett gu feben mahnt. Wie lange aber die, noch immer also unabsehbaren, Kolgen ber frangofischen Revolution, Die jett von Reuem unfer Zeitalter mit dem Geprage bes revolutionaren fempeln, und aus welchen die neueste Gegenwart sich immerfort als das neuefte Refultat derfelben, unter dem feltsamften Bechfel von Begeben: beiten entwickelt, auf unsere und fommende Beit, jum Wohl und Wehe der Menschheit, auch noch einwirten werden; so ist doch diese Revolution felbft, deren welthiftorifche Große fich, gleich ber der Reformation, eben in biefem fortdauernden, felbft der gehnichrie gen Gewaltherrschaft jenes Bolferdrangers unüberwindlich gebliebenen, Ginfluß auf bas, allein unvergängliche, Reich ber Ibeen und die Macht der offentlichen Meinung vornehmlich grundet, burch bie Wieber= berftellung ber toniglichen Regierung Frankreiche im Saufe Bourbon, geschichtlich beendigt worden.

Der Ruckblick auf Die Urfachen, aus benen biefe, bas gange europaifche Staateninstem und seine Colonien, volle zwanzig Jahre hindurch gertrummernde Weltbegebenbeit bervorgegangen ift, bat baber jest fur jeden Gingelnen, der unter den Millionen von Menschenopfern, welche die furchtbaren Wirtungen ihrer politischen Centrifugalfraft der Welt gekoftet, seine Eriftenz aus dem endlich überstandenen allgemeinen Schiffbruch mehr oder minder glucklich gerettet, einen erhöheten Reiz erhalten, dem vergleichbar, ber es dem am Ziel einer langen gefahrund abentenervollen Wallfahrt angelangten Wilger fo angiebend macht, nach ber Stelle des heimathlichen Bodens, von der er fie antrat, juruckjuschauen.

Die Untersuchung des Ursprungs der französischen Revolution gewährt aber zugleich eine sehr wohlthätige Beschnäftigung, in Bezug auf die gegenwärtige Zeit, zu deren Bergleichung mit dem Zustand

ber europaifchen Bolfer, vor bem Un: fang der Revolution, fie und von felbst hingicht. Der Berausgeber vorliegenber Schrift, burch feine Vortrage über Die frangofische Revolutionsgeschichte an ber hiefigen Universitat, wiederholt zu diefer Beschäftigung veranlaßt, hat darin jedesmal ben fraftigsten Schut gegen ben in unfern Tagen fo allgemein herrschenden, und wie es ihm scheint, hauptfachlich auf bem Ber: geffen jener Bergangenheit beruhenden Geift ber Ungufriedenheit gefunden, indem er fich, je tiefer er in diese Korschungen einbrang, nur um fo lebendiger überzeugen mußte, um wie Dieles beffer biefer Buffand jest als damals ift. In Beziehung auf das frangofische Bolt selbst schienen ihm babei, die, auch schon mit Unrecht vergeffenen, Briefe ber deutschen Mutter des Regenten von Frankreich, worin fie mit der gangen Macktheit ber Stammmutter ihres Geschlechts den hof Lud:

wigs XIV. und die Regentschaft ihres Sohnes, ale ben erften Zundfioff ber von ihr schon geahneten Revolution, geschildert bat, ein besonders wirtsames Mittel gu folder heilfamen Betrachtung, und barum der Erneuerung in dem Gedachtniß feiner Zeitgenoffen, gerade jett, vorzüglich werth au fenn; gumal da diese Briefe in dem hohen Geradfinn und der unerschütterlichen Gelbsiffandigfeit des in ihnen sich abspiegelnden Charatters ihrer Berfafferin, uns zugleich das acht voterlandische Bild einer in Wort und That deutschen Frau (der Verehrung ihrer Ration und Rachwelt gleich wurdig!) erkennen laffen. Ich übergebe daber diefen Berfuch ihrer Leber Be geschichte und Charakteristik, nebst dem ihm folgenden, forgfaltig geordneten, Auszug aus ihren Briefen, der ihre denkwurdigften Bekenntniffe uber fich felbit, wie uber Ludwig XIV. und die bedeutenoffen Berfonen feines Sofes enthalt, meinen Lefern mit dem Wunsche: daß auch fie sich das durch zu einer solchen, uns mit der Ges genwart verschnenden, Vergleichung unfrer und jener Zeit angeregt finden mögen.

Halle, am 18ten October 1820.

Schüt.

### Inhalt.

| €                                           | eite |
|---------------------------------------------|------|
| Elisabeth Charlotte von Orleans             | 1    |
| Auszuge aus ihren Briefen. Enthal-          |      |
| tend ihre merkwurdigften Bekenntniffe uber: |      |
| 1) Sich felbft                              | 149  |
| 2) Ludwig XIV. König von Franfreich         | 180  |
| 3) Deffen Mutter, Unne d'Autriche           | 202  |
| 4) Deffen Gemahlin, Maria Therefia          | 206  |
| 5) Deffen Bruder, Philipp I., herzog von    |      |
| Orleans                                     | 210  |
| 6) Den Sohn deffelben, Philipp II., Herzog  |      |
| Regent von Frankreich                       | 225  |
| 7) Deffen Gemahlin                          | 255  |
| 8) Deffen Tochter, die Herzogin von Berri   |      |
| und ihren Gemahl                            | 261  |
| 9) Deffen Schwester, die Herzogin von Loth- |      |
|                                             | 272  |
|                                             | 279  |
| 11) Die zweite Dauphine                     | 289  |
|                                             | 299  |
|                                             | 313  |
| 14) Deren Tochter                           | 316  |

#### ΧIÍ

|                                      |            |     | 6   | eite |
|--------------------------------------|------------|-----|-----|------|
| 15) Den Herzog von Bonrbon.          |            | ٠   |     | 318  |
| 16) Die Herzogin von Modena, Mi      | le bi      | e W | a=  |      |
| lois                                 | <i>•</i> • | *   | ٠   | 323  |
| 17) Die Princesse Palatine.          |            |     |     | 333  |
| 18) Die Prinzessin von Conti         |            |     |     | 336  |
| 19) Deren Gemahl                     |            | ٠   | +   | 338  |
| 20) Den herzog und die herzogin d:   | u M        | aiı | ıe. | 345  |
| 21) Die Herzogin de la Va- 2         |            |     |     |      |
| lière                                |            | 4   |     | 352  |
| 22) Die Marquise von Mon=            |            |     |     |      |
| tespan                               | • +        | -   | ٠   | 360  |
| 23) Die Herzogin von Fon= ( -        |            |     |     |      |
| tange.                               |            | 4   | é   | 367  |
| 24) Die Marquise [v. Main-           |            |     |     |      |
| tenon                                |            | 100 | •   | 369  |
| 25) Den Abbe du Bois                 |            |     |     | 396  |
| 26) Den Schottlander Law             |            |     |     | 404  |
| 27) Ueber noch verschiedene andere g | perso      | nen |     | 418  |

### Elisabeth Charlotte

Herzogin von Orleans.



"Chret Die Frauen!" Schiller.

Eine der feltsamsten, anzichendsten und, für ein deutsches Gemuth, herzerhebendften Ers Scheinungen in der Geschichte der Europais ich en Sofe ift unftreitig der kraftige Ges gensat wahrhaft altdeutscher Ginfachheit, Treue, Redlichkeit und Tuchtigkeit, den das leben einer deutschen Fürstin an dem Frango: fischen Sofe Ludwigs des Vierzehne ten ju dem Glange, der Ueppigkeit, Etikette und Galanterie, wie dem unbegränzten Ine trikengeift und der gangen, fpfematisch ause gebildeten Frivolitat und Ocheinheiligkeit diefes Hofes, ein volles halbes Jahrhundert hine durch, dargestellt hat. Diese Fürstin, die auf eine so seltene und eigenthumliche Weise den alt angestammten Adel Germanischer

Frauentugend fich fo matellos und une erschütterlich standhaft zu bewahren gewußt ift Elisabeth Charlotte, Churpringeffin von der Pfalz, zweite Gemahlin des Bergogs Philipp I. von Orleans, und Mutter des herzogs Regenten von Frankreich. -"Das Weib ift nicht schwach, es gibt ftarte Seelen in dem Geschlecht!" fagt die Ronigin Elisabeth in Schiller's Maria Stuart. Eine der starkherzigsten unbezweifelt mar diese deutsche Elisabeth, und mohl konnte sie darum, wie dort ihre brittische Ramens: Schwester, auch von sich sagen: "Ich will in meinem Beisenn Richts von der Schwache des Geschlechtes boren!" Wenn wir den Selt den bewundern, der siegreich im Rampf mit überlegenen Gewalten besteht, oder den fühnen Taucher, der aus dem Strudel einer Charpbde den unversehrten Leib dem Licht des Tages wieder bringt, fo verdient diese Bewunderung gewiß nicht minder ein Weib, das in allen Gefahren der anlockenoften und rankevollsten

Berführungen eines mahrhaft Spbaritifden Bofes fich die Gelbstftandigkeit feines Charate ters in feiner gangen Reinheit erhalt. Gine solche erfreuliche Erscheinung bietet uns das Leben dieser Elisabeth dar; dieser trefflichen Kurftin, die mitten in dem Rausch und Stru: del jenes prachtvollen hoflebens an dem flachen Ufer der Seine nie aufhorte, sich ju ihrer ges liebten deutschen Beimath in dem stillen romans tischen Neckarthal zurückzusehnen, wo noch heute die Ruinen ihres vaterlichen Schlosses an die Grauel der Berheerung erinnern, die ihre unselige Verbindung mit Frankreich, in dem Orleanschen Erbfolgefrieg über ihr, ihrem Bergen fo theures, Naterland brachte.

Auch ist die Betrachtung ihres Lebens ger rade in der gegenwärtigen Zeit vorzüglich anz ziehend, wo die Geschichte der Französiz schen Revolution uns nunmehr endlich durch die Wiederherstellung der monarchischen Bersassung Frankreichs in der Familie der Bourbons als geschlossen erscheint; einer Revolution, deren haupt urheber fie, die deutsche! (so wunderbar gehen die Bege des Höchsten in seiner Lenkung der Schicksale der Bolker,) als Mutter des bekannten Prine gen Regenten, Frankreich und der Welt eigentlich gegeben hat! - Die Sauptquelle für die Biographie und Charakteristik dieser merkwürdigen Frau besiten wir durch sie selbst, in einer außerordentlich zahlreichen Menge von Briefen, die sie während ihres ein und funfzigjahrigen Lebens am frangofischen Sofe, an ihre, meift alle durch weite Fernen von ihr getrennte Bermandte und Freundinnen ge: schrieben hat. Sie fand in diesen schriftlichen Mitheilungen den wirkfamften und fußeften Troft für die ihrem Gemuth fo herbe Trens nung von ihrem geliebten Deutschland, dem fie nicht bloß durch ihre Geburt, sondern ihe rem gangen Beift und Befen nach, fo eigen: thumlich angehörte, und für all den schmerze lichen Rummer, womit ihre unglückliche Che, die schrecklichen Kriegsleiden, die dadurch über

ihr Baterland verhängt wurden, die Entartung ihres talentreichen Sohnes, unter der Leitung seines Schandlichen Führers Dubois, die une aufhörlichen Rabalen, die von rankevollen Frauen des Ludwigschen Bofes, besone bers der Scheinheiligen Maintenon, gegen fie und um fie ber geschmiedet murden, und alle die zahllosen Greuel, die vor ihren Augen unter Ludwigs des XIV. despotischer Regierung von seinem Sofe aus geschaben, und nachmals die von ihr ausdrücklich geweiffacte vollige Berruttung des Frangoffichen Staates berbei führten, so vielfach als fortdauernd ihr edles acht deutsches Berg gerriffen. Deshalb unters hielt sie, theils in frangosischer, theils, wie es ihr am liebsten war, in deutscher Sprache, einen beständigen Briefwechsel mit ihrer Tante Sophie, der jungften Schwester ihres Das ters (geb. 1630), die mit dem Churfurften Ernft Auguft von Sannover vermählt war, mit deren Tochter, der berühmten Pringeffin Charlotte Sophie von Hannover, der

ameiten, geistvollen Gemahlin Ronigs Friedrichs des Ersten von Preußen, mit ihrer ehemaligen Erzieherin, der geheimen Rathin von Sars ling und deren Gemahl zu hannover, mit ihren beiden Sticftochtern Maria Louife, Ronigin von Spanien, und Unna Maria, Herzogin von Savoyen, mit ihrer Tochter Elisabeth Charlotte, Bergogin von Lothe ringen, mit der Pringeffin Bilbelmine Charlotte von Wallis, dem Bergog Unton Ulrich von Braunschweig, und mehe veren andern ihr theuern Personen, von denen ihr feindliches Schicksal sie auf Erden für im: mer getrennt hatte. Leider ift aber von diefer reichen Correspondenz bis jest nur weit der kleinste Theil durch den Druck bekannt geworz den, und ein nicht genug zu beklagender Bers luft fur die Geschichte der Berfasserin und ihrer Zeit wurde es fenn, wenn die große, gewiß eine stattliche Reihe von Banden fullende Maffe der übrigen, fernerhin ungedruckt bleiben follte.

Wor allen aber ist eine baldige Herause gabe ihrer Briefe an die erfte Preufische Roe nigin Charlotte Sophie, der hochgebile deten geiftvollen Freundin eines Leibnit, die in dem Koniglichen Archiv zu Potedam verwahrt liegen, hochst wünschenswerth, da sie den Charakter dieser beiden, durch ihre Pers fonlichkeit und ihren Rang gleich erhabenen Kurftinnen, ohne Zweifel in ein noch volleres und glanzenderes Licht, als sie jest schon in ber Sistorie umleuchtet, stellen wurden. Fries brich dem Großen (welcher auch der Mémoires der Mlle d'Orleans in der Borrede gu seiner histoire de mon temps ers wahnt) find sie, wie man weiß, nicht unbes kannt geblieben, denn es ift eine bekannte mabre Unekdote, daß er, von dem Ranimer: herrn Baron von Pollnis \*): deffen Mé-

<sup>\*)</sup> Dieser Baron Carl Lubwig Pollnis mar 1692 im Collnischen geboren und kam früh nach Ber- lin in die Hosbienste Königs Friedrichs I., in welchen er auch bei besten beiben Nachfolzgern geblieben und 1775 gestorben ist. Er gez

moires zu ihrer Zeit eine so lebhafte Sens sation erregten, zuerst darauf ausmerksam ges macht, jene Briefe sich aus dem Archiv zur Durchsicht bringen ließ, und am folgenden Tage bei der Tafel, zu der Pöllnis auch eingeladen war, einen davon, worin er zufälz lig die Stelle gefunden hatte, "daß sich jest auch ein Preußischer Ravalier, ein gewisser

nog des Bertrauens Kriedrich Bilbelms I., in deffen Tabats : Collegium er fich oft be= fand; gehörte auch eine Britlang zu dem engern Umgangsfreise von Kriedrich II. Doch er= marb er nie die Achtung deffelben und gulept war er durch feinen schlechten Charafter in vol= lige Berachtung, fomobl bei dem Ronig als beim Dublifum gefallen. Mis er gestorben war, fcrieb Friedrich an Boltaire: "Poellnitz est mort comme il a vecu en fripponant encore la veille de son decès." Doch verdie= nen seine Mémoires des quatre derniers Souverains de la Maison de Brandebourg, Berlin 1791. 2 Bbe. alle Mufmerkfamkeit, da fie unterhaltend und mit genauer Kenntnig vieler Borfalle am Sof und in der konigl. Familie geschrieben find. (S. pon Dohme treffliche Dentwurdigkeiten meiner Beit. I. 20. G. 469.)

Berr von Pollnis in Paris aufhalte, ber aber ein luderlicher Patron fen, und nichts ale dumme Streiche mache" u. f. w. ju Pollnibens gewaltigem Schreck und unter dem lautesten Gelächter aller Unwesenden, selbst porlas. Neberhaupt aber ift es nicht zu bee rechnen, welch ein unendlich reicher Schaß für die neuere Geschichte, in den Briefen fo man: der geistreichen und großherzigen Fürstin, noch in den staubigen Tiefen fürstlicher Archive ver: borgen ruht. Die Frauen find zwar felten nur vermdgend, wie eine Stael, große Unsichten in der Politik zu fassen, aber besto Schärfer und heller durchschauen fie das Des tail der Worgange und ihrer geheimen Trieb: federn, die sie unmittelbar umgeben, und diese oft fo kleinen Quellen find es am Ende benn doch, die das unermestliche Meer der Weltges Schichte bilden. Dur zwei Sammlungen von den gahlreichen Briefen der Bergogin con Orleans find bis jest durch den Druck of: fentlich bekannt gemacht worden. Die eine.

querft erschienene, enthalt einen Musqua aus ihren Briefen an die Pringeffin Wilhelmine Charlotte von Wallis, geborne Pringef: fin von Unspach, und einige an den Bergog Unton Ulrich von Braunschweig. Diese Briefe, deren Zahl allein sich an 800 belief, befanden sich in der Berlassenschaft der im Jahre 1767 zu Braunschweig verstorbenen Bergogin Elifabeth, Witwe des Bergogs August Wilhelm von Braunschweig, und der Geheime Rath von Praun erhielt den Auftrag, einen Auszug daraus zu machen, der dem Publikum unter dem Titel: "Unekdo: ten vom Frangosischen Sofe, vor: guglich aus den Zeiten Ludwigs XIV. und des Duc Regent. Mus Briefen der Madame d'Orleans Charlotte Elisabeth, Herzogs Philipp's I. von Orleans Witme" \*), Strasburg (eigente

<sup>\*)</sup> Eigentlich heißt sie Elisabeth Charlotte, so wie die Prinzessin von Wallis nicht, wie in

lich Braunschweig) 1789. 8. mitgetheilt murbe. Bu bedauern ift es jedoch, daß diefer Ausgug, dem noch eine Untersuchung über die fambse Masque de fer beigefügt ist, nicht mit mehr Planmäßigkeit verfertigt worden, indem die Nachrichten über den Frangofischen Sof fehr unordentlich darin durcheinander liegen. Diefe Sammlung enthält einen reichen Schaß von größtentheils hochst lesenswerthen Unet: doten und Charafterzügen zur Geschichte des Frangossichen Hofes unter Ludwig XIV. und felbst aus früherer Zeit. Freilich läuft manches Unwahre darunter mit, denn Bringeffinnen find gar leichgläubige Siftoriographen, und um diese Materialien geschichtlich zu nußen, muß man daher sehr wohl den Horizonten zwischen dem, was Historie, und was bloß Gistorchen darin ift, zu machen verstehn. Aber bei der vollig rucksichtslosen Offenheit, mit der die Bergogin hier die bedeutenosten Personen

diesen Anekdoten: Caroline, sondern Bil-

an Ludwigs hofe, und ihn felbit, fo gang ohne Schleier dargestellt hat, enthält diese Callerie von gar mertwurdigen Rabinetsftucken, allerdings auch einen nicht geringen historischen Werth, indem fie uns diese Perfonen, die von den Federn der zahlreichen feilen Lobredner jener Zeit oft so ungebührlich verherrlicht worden find, in ihrer gangen Menschlichkeit zeigen, und une die hellsten Blicke hinter die Coulissen bieses wahrhaft theaterartis gen hoflebens werfen laffen. Es ift in der That jum Erftaunen, jum Belachen und jum Bejammern zugleich, was man hier für Dinge nicht bloß von den angesehensten Mannern und Frauen des Ludwigschen Sofes, sondern selbst von so manchen von ihrer Mitwelt vers gotterten Selben, wie die Marschalle Bile lars, Bendome und der große Eugen waren, erfahrt!

Die zweite, bester geordnete, Samme lung erschien zwei Jahre nachher, unter dem Titel: "Bekenntnisse der Prinzessin

Elifabeth Charlotte von Orleans, aus ihren Original: Briefen, Dane zig (eigentlich Hannover) 1791. 8." und ift eine Auswahl des Denkwürdigsten aus den Briefen, welche die Bergogin in den Jahren 1661 bis 1687 an ihre ehemalige Erzieherin, die geheime Rathin von harling in hane nover, und nach deren Tode, vom Jahre 1702 bis 1722 (in welchem Jahre fie felbst ftarb) an den hinterlaffenen Gemahl derfelben geschrieben hat. Diese zweite Sammlung ent: balt mehr Nachrichten der herzogin über fich felbit, und ift also für ihre Lebensgeschichte wichtiger als die erfte. Der unbefannte Bere ausgeber hat eine furze geschichtliche Ginleitung und mehrere hiftorische Anmerkungen, so wie am Schluffe drei genealogische Tafeln über die Baufer Orleans, Pfalz Simmern und Sannover gur Erlauterung der Gefchlechtes folge der von der Herzogin ofters angeführten fürstlichen Personen, hinzugefügt, und fich auch badurch ein besonderes Verdienst erworben.

baß er die von ihm ausgewählten gablreichen Stellen aus jenen Briefen (nur ein paar Briefe hat er ihrem gangen Inhalt nach mitgetheilt) mit diplomatischer Genauigkeit fammtlich dem Original buchstäblich getreu. mit allen Sprach : und Schreibfehlern hat abe drucken laffen; dagegen der erfte Sammler den Geschichtsfreunden unter seinen Lesern den schlechten Dienst erwiesen hat, den hochst charakteriftischen und eigenthumlichen Stol der Bergogin auf moderne Beife corrigirt zu has ben. Die Briefe diefer beiden Sammlung gen find bis auf ein paar geringe Ausnahmen. alle in der deutschen Sprache abgefaßt. der diese herrliche Frau, wie ihr lettes Schreis ben an herrn von harling, vom 3. Oct. 1722 bezeugt, bis an ihren (furz darauf ers folgten) Tod, wie und wo es ihr nur ime mer reden oder schreiben zu konnen verstattet war, unwandelbar tren geblieben ift. Da fie aber nach der bekannten leidigen Art der damaligen Erziehung an deutschen Sofen,

forgfältiger in der frangbfifchen, als in ihrer eigenen Muttersprache unterrichtet worden mar. und ihr langes Leben an bem Sofe Frankreichs felbst, ihre Ausbildung in jener auf Roften ber lettern vollendete, so schrieb fie gleich Friedrich dem Einzigen bei einer wirklich fele tenen Fertigkeit und Gewandtheit in ihrem frangofischen Ausdruck, ihr ganges Leben bine durch ftets nur ein fehr unbeholfenes fehler: haftes Deutsch. Gerade diese Fehler aber, die gar oft ungemein tomischer Art find, ver: bunden mit den haufig eingemischten frans gofischen Redensarten und recht eigentlich mit: telpfälzischen Provinzialismen ihrer heimathe lichen treuberzigen Mandart, und dem gangen Charafter ihrer ungefünftelten, energischen, ter: nigen und humoriftischen Ausdrucksweise übers haupt, geben diesem ihren deutschen Brief: ftyl, wie dem Friedrich's des II., ein fo originelles Geprage von Maivetat, Rraft, Derbheit und Drolligkeit jugleich, daß der herausgeber jenes erften Auszugs aus ihren

Briefen, icon darum nichts bavon hatte bins megglatten und auspugen follen; nicht zu ers wahnen, daß die Eigenthumlichkeit der Schreib: art, zumal bei Frauen \*), im hohen Grad bezeichnend für den Charafter des Befens und Beiftes eines Briefftellers ift. Diefe Be: giebung findet nun in dem vorliegenden Falle gang besonders Statt. Die gange Seele ber Berfasserin liegt in dem Inhalt wie in der Korm dieser ihrer Briefe. Beide find der treueste Spiegel ihrer so durchaus von aller Spur irgend einer Ziererei entfernten Offen: herzigkeit, und wie die alterthumlich ehrwüre Dige Einfalt ihrer Gitte, Denf: und Sand: Innasweise, so geht auch sogar ihre Nationals Eigenthumlichkeit auf das Sprechendste aus

<sup>\*)</sup> Anmerkung. Dem Berfasser biefer Charatteriftit schrieb eine innigst von ihm verehrte, mannlich hochgesinnte deutsche Frau: "Gie tennen meinen Sichen Sinu!" Sie hatte ihren Charafter damit treffender bezeichnet, als wenn sie sprachrichtiger: Eigenfinn geschrieben hatte.

ihnen hervor, wie denn g. B. wenn fie in einem Briefe an die Frau von Harling schreibt: "Es mag hubsch oder schlecht Wets ter fevn, findt ich alf waß zu thun:" die abte biderbe Pfalgerin unvertennbar ift. Mit der rucksichtslosesten Offenheit stellt sie fich in diesen Briefen mit all ihren Fehlern wie Tugenden dar. Freilich schrieb fie ihre Briefe unbekammert um das Urtheil der Welt, da fie gewiß feinen Augenblick daran gedacht hat, daß fie jemals gedruckt werden tonnten. Ein so kraftiger weiblicher Charafter aber, wie ber ihrige, lagt vorausseten, daß fie auch für die öffentliche Lesewelt eben nicht anders geschrieben haben wurde. Sie hatte aber auch nicht nothig, wie die frangofischen Rrauen an Ludwigs Sofe, einen Ochleier über ihr Berg zu werfen, um den Beobachter durch ein erborgtes Colorit ihrer Grundfabe und handlungen ju taufden. Nichts hafte fie grundlicher, als Uffectation, Runftelei, Ges giertheit, Intrite, Trug, Beuchelei, Berftele lung und Falschheit jeder Art, fur die ihr Berg zu groß und edel blieb, obschon fie ein und funfzig Jahre lang von diesen Uebeln ber fogenannten eleganten Bildung gu jeder Stunde ihres Lebens umlagert mar. Freilich waren ihr darum auch die gefälligen Vorzüge folder Feinheit und Glatte eben nicht eigen. Thre Musdrucke zu mahlen, tam ihr nie in ben Ginn. Sie nennt ohne Rucksicht ein jedes Ding bei seinem rechten Ramen, und die Reußerungen ihrer guten Laune felbst und ihres naturlichen Wiges, den fie in reis chem Mafie besaß, find nicht felten bis jur mannlichen Derbheit kraftig, wie dieses der Fall auch bei einer nicht minder wackern deute fchen Frau unferer Zeit, der Mutter unfres unsterblichen Gothe, die auch alles gezierte, verschrobene und verzwiekte Wesen an ihrem Geschlecht in tieffter Seele hafte, und darum einen so erquicklichen Contrast, zu der füßlich empfindsamen Frau von La Roche bildete, gewesen ist. Aber eben defhalb sind auch die

Morte der Bergogin immer die ficherfte Bewährung, wie der treueste Abdruck ihrer eigen: thumlichen Empfindungs :, Dent: und Sand: lungsweise. In seinem vollsten Licht offenbart fich dieser gesunde, fraftvolle, acht deutsche Charafter der Bergogin in ihren Briefen an die Frau von Sarling, und es ift darum nur ju bedauern, daß ihr herausgeber, der an vierhundert derfelben, wie er fagt, in Banden hatte, nicht mehr davon, ja nicht alle der Welt mitgetheilt bat. Diefer danke barlichst von ihr geliebten, verständigen Führes rin ihrer Jugend vertraut fie fich in diefen Briefen, wie ihrem Beichtiger, und man fühlt es aus ihnen heraus, wie es das hochste Bedürfniß und die sußeste Labung ihres Bere gens war, in den guten ftillen Stunden ihrer Einsamteit, wo sie sich von dem laftigen Druck des frangofischen Hofzwanges befreit hatte, thre gepreßte Geele gegen sie in diesen vers' traulichen Geständnissen zu ergießen. hier Schilderte sie sich gang, wie sie war, wie sie fühlte und dachte, mit der liebenswürdigften Dachlässigkeit, der unperkennbarften Sprache eines unverdorbenen freimuthigen Gergens, und einer sich immer unerschütterlich gleichbleis benden Rechtschaffenheit, Wahrheiteliebe und Beradfinnigkeit. Reinen Einfall verhehlt fie, teine Falte in ihrem Gemuth bleibt juruck, jeder Gedanke und jeder Ausdruck, wie er im Augenblick fich ihr dargeboten, ift ihr wille kommen. Alles, was der Moment ihr eine gab, das hat sie hier niedergeschrieben, ohne nur einen Augenblick an eine kunstliche Orde nung ihrer Ideen oder Wahl und Wagung ihrer Borte zu denken. Daher find diefe Briefe denn auch ein fo fprechendes und volle ståndiges Bild ihres Charafters nach allen seis nen, auch den kleinsten, Zugen und Eigenheis ten, daß ihr Biograph zur Darstellung deffele ben durchaus keines andern als ihres eigenen Griffels bedarf. Richt minder wichtig aber als in diefer Beziehung auf fie felbst, find ihre Briefe bei so mancher unbedeutenden

Plauderei, die sie naturlich auch enthalten. für die Geschichte des Hofes und der Regies rung Ludwigs des XIV., und in diefer Sin; ficht besonders die an die Prinzessin von Wals lis geschriebenen, die ein eben fo wichtiges als treues Gemalde von dem tiefen, damals nur noch von Ludwig's und der Maintenon Frommelei bemantelten, unter dem Bergog Regenten aber in offenbare Zugellosigkeit aus: brechenden Sittenverderbniffe, dem ausschweis fenden Luxus und den gabllosen Intriten dies ses hofes, oft seine innersten und verstecktes ften Geheimniffe enthullend, darftellen. Was ihres Lebens Ungluck machte, war für die Geschichte ein Gluck, daß in ihr das Schicke fal gerade eine im vollsten und herrlichsten Sinn des Worts deutsche Fürstin als viele jahrige Augenzeugin an diesen Sof geführt, deren hellem Beobachtungsgeift und freimuthis ger Mittheilungsgabe ihre Nachwelt eine Menge der wichtigsten Aufschluffe über jene Zeit, welche die frangosische Nation ihr Aus

aufteifches und goldenes Zeitalter genannt, obschon es ein chernes füt die Menschheit ward, zu verdanken hat. Waren vollends alle ihre Briefe bekannt, sie wurden die furchtbarfte Rritit zu Voltaire's wie falfches Gold schimmernder Darstellung von der sitte lichen Schönheit des Berfailler Hofes in feinem Siécle de Louis Quatorze liefern, und man fann darum nicht innig und dringend ges nug wünschen, daß mehr als bisher für ihre Auffuchung, Sammlung und Herausgabe ges schehen moge! - Wie gang anders wurden uns fo manche Begebenheiten und Menschen in der Geschichte erscheinen, hatten alle Bis ftorifer, Memoirenschreiber und Biographen, mit der Aufrichtigkeit gefchrieben, wie diefe Frau! Darum sagt denn freilich auch der geiftreiche Spittler in feinem genialen Ents wurf der europaischen Staatengeschichte, indem er bei der Literatur jur Gefchichte Ludwigs XIV. auch die Briefe der Bergogin von Dre leans anführt; "Man weiß nicht, ob man

wunfchen foll, daß die Pringeffinnen viele Briefe Schreiben und daß fich ihre Briefe auf Die Nachwelt erhalten mogen." - Außer diesen Briefen ift fur die Lebensgeschichte und Cha: rafteriftit der Bergogin von Orleans auch noch Manches aus frangofischen Werken jener Beit ju benuten. Die Oraisons funebres des berühmten frangofischen Rangelrede ners Massillon, Bischofs von Clermont. enthalten auch feine Leichenrede auf fie, wor: in er ihren Charafter mit folgenden Worten acschildert hat: "Epouse sidéle, mère tendre. maitresse douce et bienfaisante, Princesse chretienne, c'est - à - dire devoirs domestiques et publics toujours remplis durant le cours d'une longue vie, avec décence, avec noblesse, avec humanité, avec réligion, Vous la connoissez à ces traits simples et peu recherchés; ils suffisent à la vérité et son caractère est son eloge." Der faustie fche, aber mahrheitliebende, Herzog von Saint Simon bat in feinen bekannten ine

teressanten Mémoires du regne de Louis XIV. das 2. Kavitel des 5. Buches, und in scinen Mémoires de la Régence. das 2. Kavitel des 1. Buches unter der Uebers schrift: "Portrait de Madame la Duchesse d'Orleans" eigends ihrer Charafterschilderung gewidniet, worin er unter andern folgendes fagt: "Madame seconde femme de Monsieur étoit une Princesse toute de l'ancien temps, attachée à l'honneur et à la vertu, au rang, à la grandeur; inexorable sur les bienséances. Elle ne manquoit point d'esprit, et ce qu'elle voyoit, elle le voyoit très-bien: bonne et fidelle amie, sure, vraie, droite, aisée à prevenir et à choquer, fort disficile à ramener, grossiere, dangereuse à faire de sorties publiques, fort allemande dans toutes ses moeurs et franche, ignorante toute commodité et toute délicatesse pour soi et pour les autres; sobre, sauvage, et ayant ses fantaisies. Elle n'avoit pas moins d'esprit;

que Mr. le duc d'Orléans et de plus que lui; une grande suite dans l'esprit; avec cela une éloquence naturelle, une justesse d'expressions, une singularité dans le choix des termes, qui couloit de source, et qui surprenoit toujours, avec ce tour particulier à Madame de Montespan et à ses soeurs, et qui n'a passé qu' aux personnes de sa familiarité ou qu'elle avoit élevées. Elle disoit tout ce qu'elle vouloit et comme elle le vouloit, avec force, délicatesse et agrément, même jusqu' à ce qu'elle ne disoit pas, et faisoit tout entendre selon la mesure et la précision qu'elle y vouloit mettre. La mesure et toute espece de decence et de bienséance étoient chez elle dans leur centre." - Auch die geiftreis de Rrau von Sevigné erwähnt ihrer mehre mals, zwar als eines weiblichen Sonderlings \*).

<sup>\*)</sup> Unter andern schreibt sie: "Die zweite Gemablin des Horzogs von Orleans foll über ihre Große gang verblufft fenn. Als man ihren

aber bod gugleich auch als einer hochst refpete tabeln Krau, in ihren reizenden Briefen an ihre Tochter, weven wir bekanntlich jest eine fo vorzügliche deutsche Uebersetung (Brane denburg, bei Wiefete 1818, in 3 Bans den) vom herrn Prediger Bock erhalten has ben. Die im Jahr 1807 ju Paris aber bere ausgekommenen: "Melanges historiques sur la fin de Louis XIV. et le commencement de Louis XV. par Mdme la princesse Elisabeth Charlotte de Bavière, so wie die schon 1789 daselbst erschies nenen fragmens de lettres originales de Madame Charlotte Elisabeth de Bavière, welche die Madame Briquet (die, wie auch der Duc St. Simon, fie ju einer Pringeffin von Vaiern mady) in threm Dictionnaire

Leibargt vorstellte, gab sie gum Bescheid: so was braube sie gar nicht. Sie habe niemals zur Ader gelaffen und nie zu purgiren eingenommen. Wenn ihr nicht wohl ware, so trollte sie ein paar Meisen zu Luße herum und dann sop Alles wieder gut." historique - litteraire des Francaises connues par leurs écrits
etc. (Paris 1804. 8.) angeführt hat, sind bloß
Webersehungen tes bereits genannten Auszuges
aus ihren teutschen Briefen an tie Prinzestin
von Ballis, denen das beutsche Orizinal, wie
auch schon Spittler bemeret, weit vorzuziez
hen ist.

Mach diesem, der Pflicht eines Biogra; phen gemäßen, Bericht über die Quellen für die Lebensgeschichte der Herzogin von Orzleans, will ich nun versuchen, meinen Lesern diese Geschichte selbst, so ausführlich als es mir die zu Gebote stehenden Mittel verstatten, und zwar zum Theil mit den eignen Worzten unster Heldin, darzustellen.

Elisabeth Charlotte, geboren zu Heidelberg ben 7. Juli 1632, war tie einzige Tochter tes preiswurdigen Churfurften von ter Pfalz Carl Ludwig (Sohn tes unglück:

lichen \*) Chursussen Friedrichs V.) aus dem Hause Pfalz: Simmern (geboren 1617, gestorben 1680), die er mit seiner rechtmäßis gen Gemahlin, Charlotte, einer gebornen Prinzessen von Hessen: Cassel (Tochter des Lands grafen Wilhelm V. und der tresslichen Umaslie Elisabeth von Hanau, gest. 1686.), welche ihm ein Jahr vorher auch einen Sohn, den nachmaligen letzten Chursürsten dieses Hausses, Carl, gegeben, erzeugt hatte. Er bes saß aber noch eine ihm zur linken Hand ans getraute Nebengemahlin, Marie Louise, Baronesse von Degenfeld (gest. 1677),

<sup>\*)</sup> Der Churfurst von der Pfalz, Friedrich V., ließ sich bekanntlich verleiten, die von den unzruhigen Bohmen ihm angetragne Kroue anzuruhigen Bohmen ihm Kaiser Ferd in and U. seine Lande und die Churwurde nahm, und beide seinem Better dem Herzog Maximitian von Baiern übertrug. Der Sohn Friedrichs V., Carl Ludwig, erhielt zwar durch den westphälischen Frieden die Unterpfalz und die Churstelle wieder. Die Oberpfalz aber verblieb bei Baiern.

mit der er breizehn Kinder erzeugte, welche in der Folge den Namen Raugrafen und Raugrafinnen erhielten \*). Wahrscheinlich war dieses doppelte eheliche Verhältniß des Churz sürsten, der stete Zwist, in dem er deßhalb mit seiner legitimen Gemahlin lebte, und die Wenge seiner natürlichen Kinder die Veranz lassung, daß er die Prinzessin schon in ihrem vierten Jahre der Erziehung seiner Schwester, der Chursürstin Sophie von Hannover, Mutter König Georgs I. übergab. Zu seizner Gemahlin, die er nicht liebte \*\*), hatte er

<sup>\*)</sup> S, die beiden Schriften; Sefchichte Karl Ludwigs Anrf. von der Pfalz. Senf, 1786. 8. (von Wundt) und Louise Maugrafin zu Pfalz, Leipzig, 1798. 3 Th. 8. (von Kazner.) Desgl. "Licht und Schatten in der Schilberung des Churfürsten Carl Ludwig" in Mosers patriotischem Archiv 11. Band.

<sup>\*\*)</sup> Er trennte sich vielmehr zuleht formlich von ihr, indem er ihr einen Theil des Heibelberger Schlosses zu ihrem beständigen einsamen Wohn= sig anwies. Die arme verlasne Churfurfin wendete sich daher in dem Schmerz ihrer so hart gefrantten Rechte und in ihrer badurch

auch in dieser Sinsicht kein Zutrauen, und fo glaubte er seine Tochter keiner beffern Aufsicht,

nur um fo beftiger gereigten Gifersucht auf bie Degenfeld, die fruber hofdame bei ihr ge= wefen war, fogar an den Raifer Leopold I. durch ein: "Demuthiges Supplications= fdreiben, wegen ber von ihrem Ge= mabl aufgesetten Cheverschließung sub praetextu denegatae cohabitationis." And diesem, sowohl ngch Inhalt, als Form febr mertwurdigen Uftenflud, das ich in einer altern Lebensgeschichte bes Churfürften Carl Ludwig von Mfalt, aus dem Ende des 17. Jahrhunderte, wortlich abgedruckt, besite, geht hervor, daß die ungludliche Gurftin, um der Degenfeld willen, feibit bis ju Thatlichkeiten von ihrem Gemahl mighandelt wurde. "Als herr Friebrich, Martgraf gu Baden," febreibt fie unter andern, "unfer vielgeliebter herr Schwager und Bruder, und ju besuchen, nach Beidelberg fommen, ba hat fich zugetragen, bag er einsmale, ale wir eben gur Tafel gefeffen, gu une gesprochen: "Wie, meine Frau Schwefter, wie fo tranrig?" Wir antworteten : Geliebter herr Bruder, vielleicht finden fic wohl noch Urfachen unfrer Traurigkeit. Worauf unfer herr Gemahl gang errothet und ge= antwortet: "Es ift nichts Reues, bag meine

als den Sanden einer Schwester anvertrauen ju tonne , die fich durch fo viele große Eis

Kran Gemablin ohne gegebne Urfach gurnet." Wir aber founten Gbren balber folde Worte nicht unbeantwortet laffen, fondern fprachen: "Diejenigen, welche die Magde lie= ber feben als die Frauen, maden mich gernia." Worauf fich unfer Berr Gemahl gestochen befunden und fur Born gang verblichen, uns in Gegenwart befagter fürfticher Gefellichaft eine folde barte Maulichelle verfeget, dag wir und megen bes verdrieflichen Bifchens ber Mafen von der Tafel binmeg begeben muffen." -Bugleich enthält diese Supplif and die von ber Churfurftin entdecten Wiebesbricfe ibres Bemable an die Degenfeld, melde gur Bor= fict in lateinisch er Gprache (ber biefe geifts reiche Frau vollkommen mächtig war) ihr von ibni geschrieben murben, aber fast wortlich aus ben Briefen bes Aeneas Sylvius in feiner historia de Eurialo et Lucretia, entlebnt. und in den beredetiten Ansbruden der leiden= icafeliciten Liebe verfaßt find, fo daß fie der befannte ichwulftige beutiche Dichter ber dama: ligen Beit von hoffmannewaldau fogar gu einem Theil feiner beigbrechenden Beroi= ben benutte, worin er u. a. ben Churfurften an feine Beliebte alfo fcreiben lagt:

schaften bes Geistes und Herzens unter ben damaligen Fürstinnen Deutschlands auf das Bortheilhafteste auszeichnete. Auch hatte er nicht falsch geglaubt. Die edle Churschrin gab der jungen Prinzessin eine Erzieherin, welche alle die seltenen und mannigfaltigen Talente, die zu einem so wichtigen Beruf des Weibes erforderlich sind, und nur allzu oft

,, Mid wirft bu burch ein Ja! ins Paradies ers beben,

Darinnen aber auch vor dich mas Suges rinnt. An meine linte hand wird man dich zwar nur trauen.

Solch Rummer aber fällt, wenn Sie's, mein Schat, verfteht,

Das man mit mehrerm Pracht die Rechte pflegt ju fregen,

Doch baf die Linke flets von treuem hers jen geht."

Nebrigens erreichte die Churfürstin durch jene Supplit ihren Zweck auch nicht, indem der Kaiser sich nicht damit befassen mochte, und sie begab sich daher, da sie nun alle Mittel zur Wedervereinigung mit ihrem Semahl verstoren sah, zu ihrem Bruder, dem Landgrafen von Hossen, nach Cassel, wo sie bis zum Tod des Churfürsten lebte.

bei der gewöhnlichen Riaffe von Hofgouvers nanten vermißt werden, in sich vereinigt zu haben schien. Dies war ein Fraulein von Offeln, die nachmalige geheime Rathin von Barling, der sie, obschon sie nicht felten wegen ihrer außerordentlichen Lebhaftigkeit mit wirklicher Strenge von ihr behandelt ward, bis an ihren Tod mit einer so unauslöschlichen Liebe und Dankbarkeit eigen geblieben ift. In einem ihrer Spatern Bricfe an herrn von Barling fagt fie felbft, daß fie feine, damale gestorbene, Gemahlin unendlich mehr als ihre nachherige frangofische Gouvernante, eine Frau von Frelon, geliebt habe, obgleich jene ihre Fehler stets ernstlich bestraft, diese hingegen jederzeit die größte Nachsicht mit ihr gehabt. Alls sie schon lange Herzogin von Orleans mar, schrieb sie ihr immer nur in den redende ften Ausbrücken einer unwandelbar treuen und dankbarften Elevin. Gie nennt fie in ihren vertraulichen Briefen nie anders als ihre herze liebste Jungfer Uffeln, ihre theuerste Freuns

bin, ihr trautes Dautterchen u. f. w., und schüttet all ihren Rummer in ihre theilnehe mende Bruft aus. Bei der Machricht von ih: rem Tode war sie untröstlich, wie mehrere ihrer Briefe an herrn von harling bes gengen, dem sie unter andern auch schrieb, daß ber Tod ihrer eigenen Mutter sie nicht so tief als ber feiner feligen Frau betrübt, und sie gern einige Jahre von ihrem eigenen Leben hingegeben haben wurde, wenn fie das ihrige dadurch batte verlängern konnen. "Was ich Gutes und Ruhmliches befige," fagt fie, "das verdanke ich ihr und meiner guten Tante." Man ficht aus alle dem, in wie hohem Grade diefe treffliche Kührerin die Gabe, auf ein jugendliches weibliches Gemuth tief und dauerhaft zu wirken, beseffen haben muß. Mit einem hellen reichgebildeten Beift ein eben fo edles und gefühlvolles Berg vers bindend, machte sie die Scele der jungen Elisabeth fruh fur die schonen Tugenden der Aufrichtigkeit, Mildthatigkeit, Mäßigkeit

und Bescheidenheit empfanglich, und flogte ihr dabei einen tiefen Sinn wahrhaft religiöser Frommigfeit ein. Die vorherrichenden Bage ihres Charafters entwickelten sich bereits in ihrer garteften Jugend. Ochon als ein funf: jähriges Rind äußerte sie ein so ungewöhnlich lebhaftes und feuriges Temperament, daß man ihrer Ausgelassenheiten wegen ihr den drole ligen Namen "Rauschen: platten: Rnechtchen" gab, deffen fie fich noch oft in ihren fpateften Briefen erinnert, flagend, daß fie jest in ihrem hohen Alter diesen Ramen leider nicht mehr verbiene, da es mit dem vauschenden wilden Wesen nun vorbei sen, und die luftigen Sprunge ihrer Jugend fich in gar langfame und bedachtige Schritte verman: delt hatten. Auch gedachte sie in diesem Alter noch oft und gern jener bisweilen in Wildheit übergehenden Ausbrüche der Frohlichkeit ihrer Rinderjahre felbft. Go fchreibt fie g. B. in einem Briefe an die Pringeffin von Wallis von 18. August 1718: "Ich bin mein Lebs

tag lieber mit Degen und Flinten umgegangen als mit Puppen; das hätte mir schier das Leben gekostet, denn ich hatte erzählen hören, daß Maria Germain \*) vom Springen zum Mannsmenschen geworden. Das hat mich so erschrecklich springen machen, daß es ein Mirakel ist, daß ich nicht hundertmal den Hals gebrochen habe" — und nur zwei Jahre vor ihrem Tode noch, am 11. Juni 1720 schrieb sie ihr: "Des Königs von England Geburtstag (Georgs I.) erinnere ich mich, als wenn's heute wäre. Ich war schon ein muthwillig vorwisig Kind (Georg I. wurde

<sup>\*)</sup> Anm. Der tiefsinnige Montaigne, ber sich in seinen Essais, im 20. Kapitel des 1. Buches über diese wunderliche Geschichte noch wunderlicher erklart, versichert, diesen Germain selbst zu Bitrp, schon hockejahrt gesehn zu haben, und erzählt, daß die Mädchen dieses Orts ein eignes Lied gehabt hätten, nune chanson, par laquelle elles s'entravertissent de ne faire point de grandes enjambées, de peur de devenir garçons comme Maria Germain.

1660 geboren, die Pringeffin 1652. Folglich war sie damals acht Jahre alt). Man hatte eine Duppe in einen Rosmarinftrauch gelegt, und mir weiß machen wollen, es ware das Rind, wovon ma tante niedergekommen; in der Zeit horte ich sie abscheulich schreien, denn ihre Liebden waren sehr übel, das wollte sich nicht jum Kinde im Rosmarinstrauch Schicken. Ich that als wenn ich's glaubte, aber ich vers ftecte mich hinter einen großen Schirm, fo man vor die Thur bei dem Ramin 'geftellt hatte, man trug bas Rind gleich zum Kamin, um es zu baden, da froch ich heraus. Man follte mich streichen; aber wegen des glücklichen Tages ward ich nur gezürnt." —

Bei all biefer übersprudeinden Lebendigkeit blieben aber Grund und Boden ihres Charakters gut und tüchtig, und der kräftig heitere Humor, der sich so früh schon in den Spielen und Scherzen ihrer Kindheit verrieth, ward ihr zu einem treuen wohlthätigen Begleiter durch ihr ganzes kunfriges Leben, in dessen

trubften Tagen und heftigften Sturmen fie doch nur selten auf lange Zeit ihre gute Laune verlor. Sie genoß indeß das Gluck jener wackern Erziehung am hofe ihrer Tante nur bis in ihr neuntes Jahr, wo ihre Eltern fie wieder zu sich nach Beidelberg, und bald darauf auch mit auf eine Reise nach Solland nahmen. Bon diefer Reife, so wie ihrem fol: genden Aufenthalt in der Pfalt, abwechselnd" aus Heidelberg, Frankenthal, Friedrichsburg und Schwegingen, Schrieb fie an ihre geliebte, indeffen mit dem geheimen Rath und Obere stallmeister von Harling verheirathete Ers gieherin, ihre erften Briefe, deren der obges dachte Herausgeber über 20 aus jener Zeit in Sanden gehabt zu haben, verfichert. "Gie find voll," jagt er, "von den warmsten Er: gießungen ihres Bergens und Undenkens an die froh durchlebten Tage ihrer frühern Jugend. Jede Zeile verrath ihre naturliche une gefchminkte und liebenswurdige Gutmuthigkeit." Ungemein naiv ift die Beschreibung, die sie

ihr am 4. Marg 1670 von der Vereitlung einer theatralischen Lustbarkeit am Beidelberger Bofe, gang im Geschmack der damaligen Zeit, mit: theilt. "Ich muß mein lieb Fraw Sarling doch sagen, wie daß mein Bruder und ich in unser Rechnung senn zu furz kommen. Wir haben sollen auf die Fastnacht lauter Gotter und Gottinnen fenn, undt weillen es damals noch zu falt war, ift es noch 10 Tag Aufgeschoben worden, undt hatt als gestern 8 Tag feyn follen undt waren alle unfee Rleis ber schon fertig. Mein Bruder war Mercurius und id Aurora, die Landes Diane, Jungfer Rolb Ceres, summa summarum wir waren lauter Gotter und Gottinnen, Schäfer und Mimphen, die Triumphwagen waren schon Alle fertig undt hat nichts mehr gefehlt als nur Donnerstag, daß mir Es ge: fvielt hatten, fo fam Cben Mittmoch in Die Zeitung, daß der Konig in Danemark geftor: ben, fo findt auf lautter gotter lautter ferbe liche Menschen geworden, doch hat man uns

alle auf 6 Wochen vertroft, undt wan dann nichts darzwischen kompt, fo kan mir Fraw Barling Rur berichten, ob fie gerne fruh aufstehen will oder nicht, weil ich alsdenn die Pforten des Tage werde (ale Aurora) in meie ner Macht haben, will iche nicht eher auf: machen, als wenn fie will." Der in diesem Brief erwahnte Bruder Rarl, mit dem bas Churhaus von Pfalg: Simmern ausstarb, ver: mablte fich nachher mit einer Danischen Prine geffin. Rury vor feiner Ubreife nach Danes mark bekam er mahrend eines Aufenthaltes in der Schweiz die Blattern. Seine Schwester Schrieb deshalb zwei Briefe an die Frau von Barling, welche von ihrer gartlichen Liebe für diesen ihren einzigen rechtmäßigen Bruder geugen. " Sab in langer Zeit, " fchreibt fie u. a., "fein Schreiben von meinem Bruder bekommen, sondern Etwas von ihm gehort, welches mir nicht gar lieb war undt auch einem herrn hochzeiter nicht wohl ins Gesicht kompt undt nicht Wohlanstandig ift, Nemblich bas er

Die Rinderplattern zu Genf bekommen. Es ift gar eine hafliche Schminte fur einen Sochzeit: ter, ich forchte die maler werden ihm bleiben undt die princes von Denemark wird ihunder mehr auf fein gutt Gemuth als gesicht feben muffen, tenn dieses wird fie richtig finden." In ihrem achtzehnten Jahr follte fie mit dem jungen Bergog von Aurland, deffen Eltern biefe Berbindung munichten, vermählt werden. Da diefer aber eine leidenschaftliche Liebe gu der Burtembergifden Pringeffin Da aria, einer Tochter des Bergogs Ulrich von War: temberg, gefaßt hatte, so drang sie, als er auf seiner Meise nach Frankreich durch Beidel: berg fam, ju feinem freudigften Erftaunen. auf das Nachdrücklichste in ihn, diesem Rufe feines herzens zu folgen, und fich dem Willen feiner Eltern mit aller Festigkeit entgegen gu feten. Ihr Bruder wunschte hierauf, daß fie den Markgrafen von Durlach, der im Begriff mar, um fie anguhalten, beirathen modite, aber fie fcreibt in einem Briefe, baß

fle durchaus keine Zuneigung ju ihm habe fafe fen tonnen, weil er ein affectirter Rarr ger wefen fen und fie ichlechterbings fein geziertes Wefen leiden tonne; taber fie ibm, als er fie durch feinen Leibargt fragen taffen, ob er feie nem Bater gehorden und eine Pringeffin von Holftein heirathen solle? die schriftliche Unte wort gab, baß er bem Rathe feines Beren Baters ja folgen, und alle Absichten auf ihre Sand aufgeben moge, da fie nichts anders als ihm für feine Unfrage herzlich banten tonne. Go forderte fie bier einen Gohn jum Gehor: fam und bort einen andern jum Widerftand gegen feine Eltern auf, um einer ehelichen Ber: bindung auszuweichen, indem fie, bie überhaupt nie ein Befühl von eigentlicher Liebe zu irgend einem Manne gekannt zu haben scheint, das gegen ein freies Dafenn über alles Schätte, wohl vor Vieleg ihres Geschlechts mit ihrer brittischen Rameneschwester denken mochte: "Der Ring macht Eben und Ringe finds, die eine Rette bilden." Dennoch entfloh fie diesen

Fesseln nicht, vom Schickfal vielmehr dazu bestimmt, sich sogar in eine folche Kette fügen zu muffen, die sie für immer ihrem Baterland und ihrer Pteligion zugleich entris.

2018 fie ihr neunzehntes Jahr erreicht hatte (1671), hielt der Bergog Philipp von Orleans, Bruder des Adnigs von Frank reich, Ludwig des vierzehnten, um fle on. Seine erfte Bemahlin hentica, Konig Rarls I. von England Tochter, (gewöhnlich Henriette d'Angleterre genannt) war das Sahr vorher als ein Opfer ber frangofischen Hoftabale an einer Bergiftung gestorben, ihm zwei Tochter Maria Louise (welche im Jahr 1679 mit Rarl II., Ronig von Spanien, vermählt ward, aber schon 1689 starb) und Unna Maria, nachmalige Bergogin von Savoyen, hinterlaffend. Diefe feine zweite Bahl war lediglich ein Berk der Politik, in der unersättlichen Herrschsucht und dem Chracis Ludwigs XIV. gegrundet. Diefem Monarchen war es nicht verborgen geblieben,

baß die einzige Hoffnung des Hauses Pfalge Simmern nur noch auf dem schwachen und kranklichen Pring Rarl beruhte. Gine Bere bindung seines Bruders mit der Pfalzischen Pringessin eroffnete ihm daher die Aussicht, nach Raule Tode fich für den Bergog von Orleans der Erbschaft diefes Saufes bemachs tigen und festen Ruß in Deutschland faffen gu konnen, um sich dadurch den Weg zur weitern Unterwerfung Deutschlands ju bahnen. Der Churfurft von der Pfalz glaubte dagegen die Berheirathung seiner Tochter mit dem einzigen Bruder des machtigften Monarchen feiner Zeit nicht von sich weisen zu dürfen. Frankreich war damals der vorwaltende, gefürchteiste und bewundertste Staat von gang Europa; der Nuhm des großen, oder wie man ihn gar nannte: Dieu-donné, von seiner Mation ab: gottisch verehrten Endwig, erscholl aus jedem Munde. Frankreichs Feldherrn, Minifter, Gelehrte, Dichter und Runfeler wie feine Tros phaen, Manufakturen und Akademieen, übers

ftrablten mit dem anmagendften Stolz alle ans bre ihrer Zeit. Der frangofische Sof war das jumal der prachtvollste und glanzendste der Welt, nach dem sich alle übrigen zu bilden ftrebten. Frangofifche Sitte, Sprache, Rultur und Gefchmacksweise übten bamale eine fo une umschränkte Berrichaft über das gesammte Eus ropa aus, daß Boltaire in gewiffem Sinne leider Recht hat, wenn er in seinem Siècle de Louis XIV. sagt: "L'Europe a du sa politesse à la Cour de Louis XIV. " Die: fer Einfluß hatte aber bereits begonnen, fich gleich einer unaufhaltbaren verderblichen Ins fluenz gerade in Deutschland am schmach: vollsten zu außern, wie ihn denn auch unfre Elisabeth schon in ihrer Erziehung, so trefflich diese sonst war, durch die damals an den deute Schen Sofen jur Do de werdende Bernache laffigung in ihrer Muttersprache \*), au Guns

<sup>\*)</sup> Kein deutscher Schriftsteller hat die Schmach dieser Gallomanie treffender und fraftiger bargestellt als Ernst Moris Arnot in feinen

sten der französischen selbst erfahren hatte. Mit einem solchen, von dem Nimbus des

hellen, nur in Bezug auf Kriedrich den Großen von leidenschaftlicher Uebertreibung leider verdunkelten, An = und Ausfichten der deutschen Gefdichte. "Geit dem drei= Bigiabrigen Kricge," fagt er vollkommen wahr: .. war es ein Schimpf für die Kinder eines Fürften oder Meichsgrafen, nicht frangofisch gu verfteben. Geit bem fiebenjahrigen Kriege mußte Alles, mas nicht gang ungebildet und rob gefcholten werden wollte, frangofisch lefen und plappern. Und bie Meifter und Meifterinnen Diefer Bortrefflichkeit, Diefer feinften Beltbilbung, wie man fie nannte, waren gewohnlich ber Ausschuß des frangolischen Bolfe. Windbeutel, Abentheurer, Schwindler, Saarfrausler, Salbenfoche, Tangmeifter, unglückliche ober perlorne Dirnen. babeim fur nichts geachtet. vder gar geschändet, tamen über den Mbein, Die plumpen bleiernen und groben Alemannen ein wenig abzuglatten und aus dem Groben gu fdnigeln. Diefe Tollbeit verbarb unfre Git= ten, unfre Sprache, unfre Medlichfeit und den letten Reft von deutschem Stola, ja fie marf aulest eine unüberfteigliche Scheidemand gwie ichen die Großen und bas Bolt; bag man bentich weder ichreiben noch fprechen fonnte, beß schämte man fich nicht, daß man aber eine

hochsten Ruhms und der glanzendsten Pracht und Majestät umstrahlten Throne des machts vollsten Staates von ganz Europa, in die ges naueste Verbindung zu kommen, mußte daher der Eitelkeit eines kleinen deutschen Chursurssten über Alles schmeichelhaft senn, und so ward auch diese Prinzessin, wie so unzählig andre Fürstentschter alter und neuer Zeiten, das traurige Opfer der Politik.

französischen Sprachschiher beging, achtete man gleich einer Todiunde." Das Tollste bieser Franzosen-Wesserei war unstreitig; baß man das mais in Deutschland sogar französische Worte machte, die kein Franzos in seiner Sprache kennt, als Chatoulte, Chatoullier, Friseur; Labelle ic. Wie strasend war daher das Gos thesche Distidon auf die französische Nevolution: "Lange haben die Großen der Franzos Sprache

Salb nur geachtet den Mann, dem fie vom Munde nicht floß. -

Run taut alles Bolt entzfickt die Sprache ber Granten;

Burnet, Machtige, nicht! Bas 3br verlangtet,

"Hatte mich," schrieb sie noch im Jahre 1716, "mein Vater so sehr geliebt als ich ihn, so hatte er mich nicht in ein so gefährlis des Land geschiekt, wie dieses, und wohin ich wider Willen aus purem Gehors am gegangen bin. Wie ich nach St. Germain kam, war ich, als wenn ich vom Himmel gefallen ware."

Bier Umstände vereinigten sich gleich bei ber Anüpfung dieses Bundnisses, um es für die bedauernswürdige Elisabeth zu einem unsseligen zu machen. Einmal mußte sie sich völlig gegen die Neigung ihres Herzens dazu entschließen, so wie sie auch vom Herzoge von Orleans, der sich hierin lediglich dem Wunsche seines Bruders fügte, gegenseitig nicht gesiebt, vielmehr bald entschieden gehaßt wurde. Ferner zwang sie diese Vermählung zu der ihrem Gemüth so schwerzlichen Verzlassung ihres geliebten Vaterlandes und ihrer väterlichen Religion, indem sie (schon auf ihrer Reise nach Paris, zu Meh am

15. Novbr. 1671) jum Ratholicismus überetreten mußte, und endlich ward sie dadurch an einen hof gebannt, dessen ganze Verfassung und Umgebung ihrem grunddeutschen Geist und Charafter im Innersten zuwider war, und an dem die Erinnerung an das schreckliche Schiekfal ihrer Vorgängerin, der unglücklichen Henriette von England, ewig wie ein schauere liches Gespenst vor ihre Seele treten mußte. Wie unglücklich aber diese Ehe für sie erst in der Folge noch werden sollte, offenbarte sich ihren hellen Slicken nach ihrer Untunft am französsischen Hose leider nur allzubald.

Im November 1671 verließ sie Deutsche land, um es nie wieder zu sehen, aber nicht verließ sie ihr vaterländisches Gemüth, das sie unter allen Berführungen, Galanterien und Neppigkeiten des Berfailler Hoses, die für eine neunzehnjährige Prinzessin einen um so gesfährlichern Reiz haben mußten, als die geiste reichsten wie schönsten Männer und Frauen daran Theil nahmen, mit felsensester Treue

fich unverdorben bewahrte. Gine Starte ber Seele, die an einem Beibe noch Eins so viel gilt gls an dem Manne, da der Charakter der Frauen gewöhnlich durch ihre Schickfale bestimmt zu werden pflegt, und hier um fo bewundernswerther erscheint, als diese hohe. Confequent, mit der Elifabeth den ihrigen durch ihr ganges folgendes Leben hindurch bee! hauptete, sie sich schon in einem Alter von faum neunzehn Jahren erworben hatte. Gleich ihre erfte Erscheinung an diesem Sofe, der eine offenbare Raritatur der frangos fischen Ritterzeit war, indem man durch das Wrincip der Galanterie und des mit ihr ver: bundenen Epituraismus den romantischen Beift der alten Chevalerie wieder herzustellen vers meinte, mußte nachtheilig fur fie wirken, da fie das Ungluck hatte (was freilich an foldem Hofe in mehr als einer Beziehung wieder ein Gluck für fie ward), nicht schon zu fenn. Wir wissen dies durch sie selbst, da sie auch in diesem Dunkt das offenherzigfte Weib von

ber Welt mar. Der Fraulein von Offeln, die fie um ihr Bild ersucht hatte, schrich fie in einem Alter von erft 25 Jahren: "Ich überschiefe Euch hiebei das versprochene Schache telgen, worinnen ich mein Baren : Raben : Ufe fengesicht eingesperrt, weillen ich gedacht, daß foldes meiner lieben Jungfer Uffel nicht unan: genehm fenn murde. Sie wollen Einen bier alf hubscher mablen alf man ift, darumb has ben sie mich fetter gemacht alf ich in der That bin, wie ihr sehen werdet, daß Es aber nicht febr gleicht, ift meine Schuld nicht, benn ich hab mich Euch ju Gefallen Einen gangen nachmittag dahergesett umb mich mahlen zu lagen, welches gar nicht divertissant ift, aber por seine Freunde, die man obligirt ift, wie ich Euch bin, thut man woll was man fonst nicht thut." In einem fpatern Briefe ichreibt fie: "Ich hab mich all mein Leben, so jung ich auch gewesen, so häßlich gefunden, daß ich nicht gern gehabt, daß man mich angesehn, und nie etwas nach Dut gefragt, denn Jus

welen und Put giehn nur die Augen nach sich. — Ich muß wohl häslich senn, denn ich habe gar feine traits, fleine Augen, furze dicke Mase, platte lange Lippen, das kann fein Geficht formiren; große hangende Backen, ein groß Gesicht und bin gar flein von Der: fon, dick und breit, turger Leib und Schenkel, summa summarum, ich bin ein gar häßlich Schaggen. Satte ich fein gut Gemuth, tonnte man mich niegends leiden. Um zu fehn, ob ich Verstand in Augen habe, mußte man sie mit ein Microscope oder wenigstens mit einer Brille mit Conserven ansehen, sonst ist es eine Runft, davon ju judiciren." Daß fie indeß in dieser Gelbstschilderung ihre Offenheit fogge übertrieben hat (wie auch aus dem mir bekannten Vildniß in dem gleichzeitis gen frangosischen Rupferstich von l'Urmefe sin, erhellt, obschon es fehr geschmeichelt feyn mag), geht aus dem St. Gimon'ichen Portrait von ihr hervor, welcher fagt: "Elle avoit le teint, la gorge, les bras, admirables, et les yeux aussi; la bouche étoit assez bien; elle avoit des belles dents, un peu longues, des joues trop larges et trop pendantes qui la gatoient mais qui n'empechoient pas la beauté. Ce qui la déparoit le plus, étoient les places de ses sourcils, qui étoient pelées et rouges avec fort peu de poils; de belles paupières et des cheveux chatains bien plantés. Sans être bossue, ni contrefaite, elle avoit un coté plus gros que l'antre et une marche de coté."

Mehr noch aber als dieser Mangel an körperlicher Schönheit mußte ihr mannlich eine faches, sogar allen weiblichen Schmuck verache tendes, Wesen an einem Hofe auffallen, wo alle Kunste der Roketterie, Galanterie und weiblichen Eroberungssucht zu ihrer höchsten Veinheit, Glatte und Eleganz durch die reiszendsten, üppigsten und geistreichsten Frauen Frankreichs ausgebildet waren, und der Mosnarch selbst als ein recht eigentlicher König

ber eleganten Belt (benn Ludwig ber XIV., der alle Eigenschaften einer acht koniglis den Reprafentation befaß, war der feinste, ftattlichfte und imponirendfte Weltmann im gans gen Umfange seines Reichs), an der Spike besselben stand. Go fand sie sich denn mit ihrer unumwundenen Naturlichkeit und Gerade heit an diesem hofe bald verlassen. "Ich thue mein Bestes, schreibt sie, wie Einer der allein geigt, es mag nun klingen wie es will." Gie felbst erzählt, daß sie die Coms teffe von Soiffons einmal von Bergen gu lachen gemacht als sie ihr auf die Frage: "D'où vient Madame, que Vous ne Vous régardez pas en passant devant un miroir comme cela tout le monde fait ici?" qes antwortet habe: "C'est parceque j'ai trop d'amour propre pour aimer à me voir, laide comme je suis." Frau von Sevigné fact von ihr: "Elle ne brilloit pas par leurs charmes. Parsait contraste de la delicate Henriette elle avoit de traits fortement prononcés, une taille fournie, une santé robuste, de l'indifference, si on ne veut pas dire, de l'aversion pour la parure, l'élegance, la réprésentation et les plaisirs qui exigoient quelque contrainte," und der Bergog von St. Simon, der, wie ichon erwähnt, sie eine Princesse de l'ancien temps, und fort allemande et sauvage nennt, sagt auch noch fols aendes von ihr: "Elle aimoit les chiens et le chevaux passionnement, la chasse et les spectacles, et n'étoit jamais qu'en grand habit, et en perruque d'homme, et en habit de cheval et avoit plus de soixante ans, que saine ou malade (et elle ne l'etoit guere), elle n'avoit jamais connu une robe de chambre." - "Unsere geraden ehrlichen deutschen Sitten, Schreibt fie in einem ihrer Briefe, gefallen hier nicht, defhalb ftofe ich auch beständig damit an, das bekunmert mich aber wenig." Wodurch sie sich aber vollends in den direktesten Antagonismus zu diesem

Hofe feste, war ihr unüberwindlicher Widere stand gegen alle Berführungen und Intriguen desselben, in die man auch sie hinein zu lots ten, jedes nur ersinnliche Mittel, jeden nut erdenkbaren Kunstgriff vergeblich aufbot. Das gegen war fie ftets die thatigfte, wenn eine Berfohnung ju ftiften, oder eine Dighelligfeit beizulegen war, defhalb man ihr bei Hofe den Namen la Soeur pacifique gegeben hatte. Die außerordentlich schone aber intrie guante (nachmals durch die von ihr felbst erst an den Hof gezogene Maintenon verdrangte) Marquise de Montespan, in deren Fesseln fich Ludwig XIV. (aus deffen Bergen fie die liebenswürdige Herzogin de la Valière zu verdrängen gewußt hatte), ju der Zeit als die Pringeffin Elijabeth nach Frankreich tam, noch befand, warf ihr oft mit der größten Beftige feit vor, daß fie feine "Ambition" habe, weil fie fich durchaus in Richts mifchen wolle. "Vous êtes opiniatre!" sagte sie ihr unter andern cinmal. "Non Madame," antwortete

die Bergogin, "mais j'aime mon répos et ie régarde toute Votre ambition comme pure vanité." Die Montespan murde bos und drehte ihr den Ruden mit den Worten : "Allez, vous n'êtes pas bonne à rien!" Alls fie, nach dem Tode Lud wigs des XIV., durch die Regentschaft ihres Sohnes, in ein noch engeres Verhältniß zum frangbiischen Staate fam, geschahen aufs Reue von allen Partieen des Sofes Berfuche, fie gur Gin: mischung in Regierungsfachen ju vermbgen. Aber auch da entsagte sie freiwillig aller polis tischen Bedeutsamkeit. In dieser Beit, wo alle Gemuther aufgeregt, und gegenseitig er: bittert waren, und jeder am hofe fich fur eine bestimmte Partei erflarte, blieb fie allein unthatig, und fah dem Schrecklichen Spiel der Kactionen mit Bangigkeit, aber wirkungslos gu. Gie schreibt darüber an die Dringeffin von Wallis: "Warum ich mich in Nichts mischen will, das will ich offenbergig beraus: sagen: Ich bin alt, habe mehr Rube von

Nothen als geplagt zu fenn, ich mag auch nichts anfangen, was ich nicht wohl zu Ende bringen konnte; regieren habe ich nie gelernt; ich verstehe mich weder auf Politik noch auf Staatssachen, und bin viel zu alt, mas so Schweres zu lernen. Mein Gohn hat Gottlob Berftand, die Gade ohne mich auszuführen. Man hat mich genug geplagt, aber ich habe vest gehalten. Ich wollte meines Sohns Bee mahlin und Tochter gern ein gutes Exempel geben, denn dieses Konigreich ift zu seinem Schaden durch Weiber, alt und jung, res giert worden. Es ift einmal Zeit, daß man Die Mannsleute regieren läßt, also habe ich Die Partei gefaßt, mich in gar Nichts zu mie fchen. In England tonnen Beiber regie: ren, aber wenn's recht geht, sollten in Frankreich die Danner allein regieren. Bogu follte es mir nuben, mich Tag und Nacht zu gualen? Ich begehre nichts als Kriede und Rube. Meine Zeit ift vorbei, muß feben so zu leben, damit ich ruhig sterben

tann, und es ift ichwer in großen Welte geschäften ein ruhiges Gewiffen gu behalten." Mit folden forperlichen und morglischen Gigenschaften paßte sich nun freis lich die biedere Elisabeth nicht zur Krau für einen so weibischen Mann; wie der Bers jog von Orleans, der wie St. Simon felbft in seiner Charafterschilderung von ihm fagt. recht eigentlich der Maitre de plaisirs und Ceremonienmeister des Versailler Hofes war und nichts besaß als "les mauvaises qualités des femmes, avec plus de monde, que d'esprit." "Il n'était capable à rien, fahrt er fort. "Personne ne fut si mou de corps et d'esprit, ni plus foible, plus timide, plus trompé, plus gouverné, ni plus méprisé par ses favorits et très souvent personne ne fut plus mal mené par eux; il était tracassier et incapable de garder aucun secret, soupçonneux, défiant, semant des noises dans sa cour, pour brouiller. pour savoir, souvent aussi pour s'amuser;

et avec tant de défauts, destitué de toute vertu, et avec un gout que ses dons et les fortunes qu' il fit à ceux qu' il avoit pris en fantaisie, avoient rendu public avec le plus grand éclat. Ceux-là obtenoient tout de lui, le traitoient souvent avec beaucoup d'insolence, et lui donnoient aussi de facheuses occupations pour arrêter les brouilleries de jalousies terribles. Tous ces gens-là ayant leurs partisans, rendoient cette petite cour très-orageuse, sans compter les querelles de cette troupe des fe.mmes décidées et plus que très - mechantes, dont Monsieur se divertissoit." Der Grund hierzu war schon in feiner früheften Jugend gelegt worden, indem ihm Magarin eine durchaus weibliche Ere giehung hatte geben laffen. Elifabeth selbst schildert ihn folgendergestalt: "Mon: sieur sahe nicht ignoble aus, war aber sehr flein, hatte pechichwarze Haare, Augenbrau: nen und Augenlieder, große branne Augen, ein

gar lang und schmal Gesicht, eine große Mafe, einen gar zu kleinen Mund und häßliche Zähne, hatte mehr weibliche als Mannsmanieren an fich, liebte weder Pferde noch Jagen, nichts als Spielen, Cercle halten, wohl effen, tans gen und gepußt fenn, mit einem Worte, alles was die Damen lieben. Er hat mir auch immer Roth auf die Backen gelegt, und wenn ich einmal im hohen Staate erschien, so hatte er jedesmal meinen ganzen Unzug geordnet. Gewöhnlich war er mit allen meinen Ringen und Juwelen geschmückt, denn er wollte gern glangen." - Ein folder frangofischer Petitmaitre ward der Gemahl Dieser deutschen Amazone! Der Mensch kann nicht scheiden, was Gott jufammengefügt, aber auch nicht binden, mas Er geschieden hat. Dies zeigte fich schon in den ersten Jahren ihrer Che. Elisabeth kam zwar mit ihrer gewöhnlichen Berglichkeit und Offenheit auch dem Bergog entgegen, aber er erwiederte fie mit dem jus ruckstoßenosten Ralifinn, indem er, wie sie

schreibt, sie sogar um Gotteswillen bat, ihn weniger zu lieben, weil es ihm gar zu importun sen, und schon im 5. Jahre ihrer Verheirathung, gleich nach der Geburt ihres dritten Rindes, einer Tochter, machte er: "Lit a part," Gie fchreibt, daß fie darüber recht froh gewesen sen. "Wie mir's Ihre Liebden proponirten, antwortete ich: oui, de bonne coeur Monsieur, et que Vous continuez à avoir un pen de bonté pour moi, das versprach er mir, und wir waren beide fehr content von einander. Es war auch gar verdrießlich bei Monfieur zu schlafen, er konnte nicht leiden, daß man ihn im Schlafe anrührte; mußte mich also sehr auf den Bord legen, daß ich oft wie ein Sack aus dem Bette gefallen bin, war alfo berge lich froh, wie Monsieur en bonne amitié und ohne Born proponirten, daß jedes in seinem Apartement apart schlafen follte." Ues brigens fieht man aus der obigen Stelle wie mehrern andern ihrer Briefe, daß St. Simon

offenbar Unrecht hat, von ihr als Gattin gu sagen: "jamais de sa part, en aucun temps, rien d'accueillant, de prévenant, de familier pour son époux; toujours recevant ses avances avec froid et une sorte de supériorité et grandeur " und dics ,, une des choses qui avoient le plus éloigné d'elle Mr. le duc d'Orleans" nennt. Eben fo nichtig, ohne allen Zweifel, find die Bormurfe von unerträglichem Stolz und Hochmuth, die er ihr macht, da jeder ihrer Briefe so gang von dem geradeften Gegentheil zeugt. Wenn er aber sagt: , on sera étonné de ce que je vais dire, et toute-fois rien n'est plus exactement véritable, c'est qu' en fond de son ame elle crovoit avoir fort honoré Mr. le duc d'Orleans, en l'épousant," fo mird ein deutscher Lefer ibm das mit Bergnugen jugeben, aber darin feinen Vorwurf, sondern vielmehr einen Lobsveuch für das gerechte und hier allzumal fehr ere flarliche Gelbstgefühl der deutschen Rurftene

tochter finden. St. Simon erzählt, daß der Herzog sie gewöhnlich nur die Madame Lucifer genannt, und ihr dieser Name gar oft Spaß gemacht habe. Auch dieser kleine Zug bezeichnet ihren Charafter, dem wohl Humor und Energie in hohem Grade, aber von Uerbermuth und Eicelkeit wirklich auch nicht die leiseste Spur eigen war.

Mehr noch indeß, als von ihrem Gemahl selbst, hatte sie von seinen nichtswürdigen Günstlingen zu leiden, besonders der frivolen Marschallin de Grançai, die ihn so ganz zu ihrem Sklaven gemacht hatte, daß sie soz gar alle Chargen des herzoglichen Hosstaats verkaufte, und dem Chevalier de Lorraine, dem vertrautesten und abscheulichsten aller seiz ner Favoriten, der in Verbindung mit jener laseiven Frau, eine wahre Geißel für die bezklagenswerthe Herzogin während einer langen Zeit ihres Chestandes wurde. Diese beiden inz triguanten Menschen, die den Herzog beständig umlagett hielten, boten ihre ganze Schlauhei

pereinigt auf, ihm feine Gemahlin durch die gehäffigften Bemerkungen widrig ju machen, und brachten ihn fogar dahin, daß er ihr das Madelgeld beschrankte, und die Erziehung ihrer Rinder nahm. Die erste Gemahlin vom Daus phin, Ludwigs XIV. altestem Sohne, die eine Pfalzbaierische Pringeffin mar, und in Frankreich durch die Berfolgungen der Mars quife von Maintenon auch ein so unglückliches Schickfal fand, fagte defhalb einmal zu ihr: "Wir haben beide unser Ungluck in Frank: reich gefunden, nur mit dem Unterschiede, baß Sie sich lange geweigert, ich mich aber cifrig bemuht habe, hieher zu kommen." Erst in der spatesten Zeit ihrer Che gelang es ihr, sich die Zuneigung ihres Gemahls zu er: werben. Er fah endlich ein, wie tief er fie vertannt hatte. "Im Grunde, Schreibt fie. war mein Gemahl ein guter herr, hatte er fich nur nicht so sehr durch feine Kavoriten regieren lassen. Ich habe viel, sehr viel burch ihn leiden muffen, aber ich vergab es

ihm gern, benn ich wußte, daß es nicht aus feinem Bergen tam. In den letten brei Jah: ren haben wir in dem beften Einverstandniß gelebt. Uch ich fing eben an, recht glucklich ju werden, als ihn mir der liebe Gott meg: nahm." In diefer fpatern Zeit erhielt fie endlich auch einen größern Jahrgehalt, da fie bis dahin nicht mehr als 45,000 Livres jahre lich zur Unterhaltung ihres hofes erhalten Der herzog erhöhete ihn jest auf 300,000 Livres und das Spielgeld auf 1000 Louisd'or. Als ihr Gohn zur Regentschaft kam, ward ihr Jahrgehalt auf 606,000 Livres erhobt. Ihr Sausstand kostete im Jahr 1718 298,758 Livres. Alles übrige mendete fie ju wohlthatigen Zwecken, Geschenken, Pensionen und auf ihre Runftsammlungen an.

So traurig nun aber gleich vom Anfang ihrer Ehe an, ihre Berhaltnisse als Gattin waren, so unglücklich wurde auch ihre Lage als Mutter.

Sie hat nur drei Rinder mit ihrem Ge:

mahl gehabt. Das erfte war ein Sohn, Alexander Ludwig, geboren im Sommer 1673, den sie aber schon in seinem dritten Jahre 1676, obgleich er ,, als ein frischer ge: funder Gesch," und groß und start zur Welt tam, als ein Opfer der unwissenden Parifer Mergte, wie sie meinte, wieder verlor. Gie Schreibt darüber an ihre Erzieherin: "Mein Berglieb Fram von harling, Es ift mir unmöglich gewesen, Euch eher als Run zu antworten, denn ich gar ju bestürzt gewesen bia über den unversehnen Kall, womit mich Gott der Allmächtige heimgesucht hat, kann mich alf noch nicht davon erhohlen, jest seht The wohl, daß ich nicht umfonst gewünscht, daß meine Rinder unter Ewren Benden fein mochten, den ich hab mein Unglutt von weite ten ber kommen sehen. Man helt bier einen Munderlichen Uhnstandt mit den Rin: dern, undt ich hab leider nur zu viel gesehn, baß es auf der Lenge fein gutt thun wurde, mein Ungluck ist, daß ich gar nicht weiß, wie

man mitt Rindern umbgehn muß, undt gar feine experienz davon habe. Darumb muß ich glauben, was man mir hier vor: fcwest. Glaube nicht, daß man aus übere maßiger Trawrigfeit fterben tann, denn fone ften ware ich ohne Zweifel darauff gegangen, ben waß ich in mir empfunden, ift unmöglich au beschreiben u. s. w." - Ihr zweites Rind war gleichfalls ein Gohn, nach seinem Water Philipp II. genannt, geboren 1674, ber, weil man den Namen Bergog von Ba: lois, den der vorige erhalten hatte, nun für unglücklich hielt, den Titel eines Bergogs von Chartres bekam, und nach seines Oheims Ludwigs XIV. Tode, mahrend der Minders jahrigkeit Ludwigs XV., wirklicher Regent von Frankreich wurde. "Ich wollte," schrieb fie an Frau von Harling, "daß ich Euch jezigen überbliebenen Chartre In einem Brief konnte schicken, denn also mare ich gewiß, daß Er beim Leben bleiben marde, aber so ift mir alf angst, undt wollte gern ein Jahr' 3 oder 4 Elter sein, damit daß ich dies Kint woll entwehnt sehn mögte, denn daß verstehn sie gar nicht hier im Land, undt wollen sich auch nicht sagen lassen, undt schikten also Ein Hauffen Kinder in die ander Welt." Diesmal ging ihre Besorgniß nun freilich nicht in Erfüllung, aber wie jener erste Sohn durch seinen frühen Tod, so ward dies ser durch sein Leben, eine bis zum Ende des ihrigen fortströmende Quelle des schmerzlichsten Kummers für ihr zärtliches Mutterherz.

Das dritte und lette Kind war eine Toch; ter, geboren 1676 (in demselben Jahr, da sie ihr erstes verlor), welche ihren Namen Elisabeth Charlotte erhielt, nach; mals mit dem Herzog von Lothringen Leo; pold vermählt wurde, und ihr allein wahre und dauernde Mutterfreuden bereitet hat, die nur durch ihre dstere Trennung, welche ihre Vermählung nothwendig machte, getrübt wur; den, worüber die liebende Mutter darch einen bis an ihren Tod ununterbrochenen Briefwech;

sel, der leider nicht bekannt geworden ift, sich ju troften suchte. Diese Tochter theilte mit ihr das traurige Schickfal einer unglücklichen Che. Gie liebte ihren Gemahl von ganger Seele, wurde von ihm aber einer herrsche füchtigen Maitreffe, der schonen Frau von Eraon, nachgesest \*). Die tieffte und dauerns fte Rrankung aber, die dem Muttergefühl uns frer edeln Elisabeth wiederfuhr, war, daß ihr eigner Gemahl ihre Kinder nicht nur ge: gen sie einzunehmen strebte, indem er sie felbst auf bas übertriebenfte vergartelte, und ihnen eine liebetodtende Furcht gegen ihre Mutter beizubringen suchte, sondern sie auch völlig ihrer Aufsicht und Erziehung, die er, weil es eine gesund vernünftige war, eine baueris fche, und fur konigliche Pringen hochft unans ståndige nannte, grausam entzog. Auf ihre Tochter Scheinen zwar diese Frevel des Baters feinen nachtheiligen Ginfluß gehabt ju haben,

<sup>\*)</sup> S. No. 9. in den diefer Charafteriftit folgenden Auszugen aus den Briefen der herzogin.

benn fie gibt ihr felbst das ichone Zeugniß, daß fie ihr demungeachtet immer mit wahrer Bartlichkeit angehangen, und überhaupt nie Etwas, worüber fie fich hatte beschweren ton: nen, gethan habe; aber einen defto schrecke licheren brachten sie bekanntlich auf ihren Sohn, den nachmaligen Regenten von Rranfreich hervor. Diefer Pring, mit fo vielen Eigenschaften des Bergens und Geiftes, um ein Wohlthater für Frankreich zu werden, geboren, ward durch die Verruchtheit feines heillosen Führers Dubois, dem sein Vater ihn nach dem leider allzufruhen Tode feines erften trefflichen Erziehers, St. Laurent, völlig übergab, die recht eigentliche Grund, und Pfahl: Burgel des Giftbaums der frans . sofischen Revolution, in welcher ein zweiter Bergog von Orleans unter dem Scheinheiligen Namen Egalité, deffen Großon: kel dieser Duc Regent war, bekanntlich eine so ruchlose Rolle svielte.

"Mein Sohn," Schreibt die Bergogin nach

ihres Gemahls Tode, "gleicht weder an Das ter noch Mutter. Monsieur selig hatte ein gar lang und ichmal Geficht, aber mein Gobn hat ein viereckt Geficht. Monsieur hatte gar einen kleinen Mund aber häßliche Zähne: mein Gohn hat ein groß Maul mit hubschen Bahnen, hat dice Backen und ift gar roth. flein und dick; aber mich deucht, er ist doch gar nicht unangenehm. Wenn er tangt, ober gu Pferde fist, hat er gar gute Mienen, aber wenn er ordinair geht, so geht er bitter. übel. - Ich muß gestehn, daß mein Gohn arofe Qualitaten befiht; er hat viel Berftand, weiß viel Sprachen und lieft gern, redet wohl, hat wohl ftudirt, ist gelehrt, und versteht sich auf allerhand Runfte, so schwer sie auch senn mogen. Er ist ein Musikant und componirt nicht übel; er mahlt artig und weiß alle Chie mie auf ein Ende, er weiß alle Siftorien von der Welt, und begreift leicht die schwersten Runfte. Alles dieses aber kann nicht hindern, daß ihm nicht Alles Langeweile macht. 3ch

habe ihn oft darüber gefilzt, er fagt aber, er konne nicht davor, er wolle gern Alles wise sen. Aber sobald er es weiß, hat er keine Freude mehr daran. Er hat ein aut Gedachts nif, er versteht den Rrieg, und fürchtet fich vor Nichts in der Welt. Aber fein Fehler ift, baß er ju gut ift, und oft Leuten glaubt, fo weniger Verstand haben als er, denn bofe Leute, fo feine Gute fennen, magen es bei ihm auf Galgen und Rad. Alles was ihm Unglückliches oder Uebels geschieht, kommt von diesem Fehler her. Er ist nicht argwohnisch genug und ist zu seiner Nation Avantage pers suadirt, daß ob er gleich alle Tage fieht, wie betrügerisch und falsch seine Landeleute fein, glaubt er doch festiglich, daß feine Nation ih: nen zu vergleichen. Ich fage ihm zwar alle Tage, daß er zu gut ift; er lacht aber dar: über und fagt, ob es nicht beffer fei, gut als bose zu sein? Ich glaube nicht, daß man seines gleichen jemals gesehn, er hat feine Galle im Leibe, ich habe ihn sein Leben nies

mand haffen fehn." - Wie manche Schmeie chelei der Mutterliebe (denn die Bergogin liebte ihn ungeachtet aller feiner Fehler und Musichweifungen mit der innigsten Zartlichkeit) Diefe Charafteriftit auch enthalten mag, fo wird sie doch im Gangen durch die, welche St. Simon in seinen Mémoires secrets de la Regence von ihm entworfen hat, volltome men bestätigt. "Monsieur le duc d'Orleans Régent," sant er, "étoit de taille médiocre un plus fort, plein sans être gros, l'air et le port aisé et fort noble, le visage large, agréable, fort haut en couleur, le poil noir et la perruque de même. Quoiqu' il eût fort mal dansé, et qu' il eut médiocrement réussi à l'académie, il avoit dans le visage, dans le geste, dans toutes ses manières une grace infinie, et si naturelle qu' elle venoit jusqu'à ses moindres actions et les plus communes avec beaucoup d'aisance, quand rien ne le contraignoit. Il étoit doux, accueillant, ouvert,

d'un accès facile et charmant; le ton de sa voix agréable et un don de la parole qui lui étoit tout particulier en quelque genre que ce pût être, avec une facilité et une netteté que rien ne surprenoit et qui surprenoit toujours. Son éloquence étoit naturelle jusque dans les discours les plus communs et les plus journalières; dont la justesse étoit égale sur les sciences les plus abstractes qu' il rendoit claires, sur les affaires du gouvernement, de politique, de finance, de justice, de guerre, de Cour, de Conversation ordinaire, et de toutes sortes d'arts et de mécaniques. Il ne se servoit pas moins utilement des histoires et des mémoires, et connoissait fort les maisons, les personnages de tous les temps; et leurs vies lui étoient présentes, et les intrigues de l'ancienne Cour comme celles de son temps. A l'entendre on lui auroit cru une vaste lecture. Rien moins. Il parcourroit legerement, mais sa mémoire étoit si singulière, qu' il n'oublioit ni choses ni noms, ni dates, qu'il rendoit avec précision, et son appréhension étoit si forte, qu'en parcourant ainsi, c'étoit en lui comme s'il ent tout lu fort exactement. Il excelloit à parler sur le champ et en justesse et eu vivacité, soit de bons mots soit de reparties \*). Il m'a souvent reproché, et d'autres plus que lui, que je ne le gâtois pas; mais je lui ai aussi souvent donné une louange qui est méritée par bien peu de gens, et qui n'appartenoit à personne si justement qu'à lai, c'est qu' autre qu' il avoit infiniment d'esprit, et de plusieurs sortes, la perspicacité du sien se trou-

<sup>\*)</sup> Der Graf von Chesterfield erzählt im 2. Bande seiner vermischten Werte (No. 37. des Commun sense), daß der Regent, als man ihm einst erzählte, wie ein einfältiger Pfarrer ihn auf das Gröbste abgekanzelt habe, völlig gleichgüttig blieb, indem er bloß sagte: "Bas hat der Dummkopf mit mir zu schaffen? Ich gehöre nicht in seinen Sprenegel."

voit jointe à une si grande justesse qu' il ne se seroit jamais trompé en aucune affaire s'il avoit suivi la première appréhension de son esprit. Il prenoit quelques fois cette louange de moi pour une reproche et il n'avoit pas tort, mais elle n'en étoit pas moins vraie. Avec cela, nulle présomption, nulle trace de superiorité d'esprit ni de connaissances, il raisonnait comme d'égal à égal avec tous, et donnoit toujours de la surprise aux plus habiles, il n'avoit rien de contraignant et d'imposant dans la societé, et quoiqu' il sentît bien à qu' il étoit, et de facon même à ne le pouvoir oublier en sa présence, il mettoit tout le monde à l'aise, et se mettoit lui-même comme au niveau des autres. Il gardoit fort son rang en tout genre avec les princes du sang; et personne n'avoit l'air, les discours ni les manières plus respectueuses que lui, ni plus nobles avec le roi et avec le fils de France." Der Herzog Regent war also ein Mann, der auf eine gewiß sehr ausgezeichnete Weise, offene unverstellte Geracheit und Ehr: lichkeit des Charakters, unbegrenzte Gute des Bergens und die frohlichste Jovialitat der Laune, welche Eigenschaften er offenbar von seiner deutschen Mutter geerbt, mit einer uns gemein reichen Gabe von Geift, Wis, Bered: samkeit, Gedachtniß, Fassungskraft, Gewandte beit und Unmuth wie den mannigfaltigsten Kenntniffen und Talenten, in fich vereinigte. Er mar dabei, wie man aus den Briefen feis ner Mutter ersieht, ein, ihre Zartlichkeit für ihn, wenn auch nicht mit gleicher Liebe, doch mit fteter Achtung erwiedernder Gohn, und ein überaus gutiger Bater feiner Rinder, fere ner kein blinder Unhanger der Jesuiten, wie fein schwacher frommelnder Borganger Ludwig XIV.; ein entschiedener Keind der tollen und thorichten Prachtliebe deffelben, dagegen ein Kreund der strengsten Gerechtigkeit, wie befons bers die hinrichtung des Grafen Born (der

burch ungluckliches Spiel in Bergweiflung ges flurt, einen Parifer Bantier ermordete) bes weist; und nicht selten auch ein sehr tüchtiger Regent, indem er oft von Fruh bis in die Macht in den verwickeliften Staatsgeschaften. besonders um dem durch Ludwigs ungeheure Berfchwendungen beillos gerrutteten Buftande der Finangen wieder aufzuhelfen (wozu er freilich durch das bekannte Law'ich e Kinange projekt gerade den allerverkehrtesten Weg, der den Staatsbankerott erst recht herbeiführte. einschlug), mit dem unermudeisten Fleiß arbeis tete. - 2111e diese trefflichen Gigenschaften aber find um fo bober anguschlagen, als fie fich in ihm, felbft unter den gahllofen Greueln feiner Erziehung, erhalten hatten. Er beiaß alfo, tann man fagen, alle Borguge, welche gerade der Beherrscher einer Ration, wie die frangofische ift, haben mußte, und feine gange urfprungliche Individualitat harmonirte mit bem Beift feines Bolts und feiner Zeit.

Aber ihm fehlte leider nur Gines, um ein großer Mann zu werben: die innere Rraft und Starte der Seele, und fo ward durch seine fluchwürdige Erziehung der Staat um alle die herrlichen Fruchte betrogen, die ein solcher Berein von so vielen der edel: ften Naturanlagen, bei einer nur rechtlichen Bildung, unfehlbar fur ihn hervorgebracht haben murde. Man fieht aus einer Stelle in Elifabethe Briefen, daß fie ihrem Gemahl oft und innig anlag, ihre Rinder zu ihrer Erziehung nach Deutschland und zwar in eine Dension bei ihrer eigenen Erzieherin, der Frau von Barling, in deren Padagogit fie ein so unbegrengtes Butrauen fette, ju fchit; ten. Allein der Erfüllung einer folden Bitte stand die Etitette des frangofischen Sofes, des ren unterwürfinster Stlave der Herzog von Orleans war, entgegen, und so mußte die bez klagenswerthe Mutter ihren hoffnungsvollen Sohn rettungelos in Dubois Bande fallen seben. Guillaume Dubois, der Sohn

eines Upothekers (geboren 1656), der von dem niedern Dienft eines Ochreibers beim Pfarrer von St. Euftache, jum Mentor des Bergogs von Orleans berufen, sich im Jahr 1693 gu einem Abr von St. Inft, hierauf jum Staats: rath, 1715 jum tonigl. frangofischen Gefande ten in England, 1720 jum Erzbischoff von Cambray, 1721 zum Cardinal, und im fol: genden Jahre entlich jum erften Staatsmit nifter von Frankreich und Mitglied der Ufa; demie der Wissenschaften und Kunfte empors auschwingen wußte, in welcher Burde er (von Kontenelle, La Motte, Boltgire u. a. bis in den himmel erhoben, durch sein Leben aber langst der Holle verschrieben) am 10ten August 1723 an den Folgen seiner Ausschwei: fungen des schmählichften Todes ftarb, war ein fo vollständiger Cunder, daß St. Simon von ihm fagt, es hatten fich alle Laster bei feiner Weburt um die Berrichaft über ibn ges fritten. "L'avarice, la debauche, l'ambition étoient ses dieux; la persidie, la flatterie,

le servage, ses moyens. L'impiété parfaite, l'opinion, que la probité et l'honnêteté sont des chimères dont on se pare, et qui n'ont de réalité dans personne, étoit son principe, en consequence du quel tous moyens lні étoient permis: voilà ses qualités!" Mit dieser Berworfenheit aber verband er unglücklicherweise einen ungemeinen Grad von Geift, Scharfblick, Schlauheit, Menschens kenntniß und Rraft des Willens, die ihn in allen Runften der Intrique, worin er recht eigentlich das Element seiner Eriftens fand. um fo gefährlicher machten, obschon sein gans ges Meußere von der widerwartigften Sag: lichkeit war. Er hatte einen miggestalteten Rorper, ein faunisches Gesicht, den gemeinsten Unftand, und eine stammelnde Gprache, die ibn zur Konversation fast untauglich machte, wie er denn überhaupt nie widerlicher und line kischer war, als gerade da, wo er gefallen wollte. Indem er aber felbst nur allzuwohl fühlte, wie unmöglich es ihm war, sich das gefällige Meufere einer feinen Bilbung angue eignen, fo fette er, um dennoch fein Gluck ju machen, an deffen Statt die niedertrache tigfte Rriecherei. Ein folder Auswurf der menschlichen Natur ward zur Erziehung des fünftigen Regenten von Frankreich bestimmt! Un der Stelle eines bloken Mentors des Pringen, die, wie er leicht einfah, eine bald vorübergebende fenn murde, genügte indef fei: nem hochfahrenden Ginn keinesweges. Er faßte also mit dem Augenblick, da er fich bie: fen wichtigen Plat ju verschaffen gemußt, ben Entschluß, sich jum volligen unumschränkten Meister seines herrn zu machen, mas ihm auch, bei der Consequenz, womit er jeden feiner Plane durchzuseken mußte, fo vollkommen gelang, daß er es bis an feinen Tod geblieben ift, und, indem der Kauft die es Mephistopheles zu einem Regenten von Franke reich ward, fich dadurch jene Bahn ju den höchsten Stufen des Unsehns und der Dacht im Staat wie in der Rirche, ju eroffnen vermochte. Da er Gelbftenntniß genug hatte, um einzusehen, daß er an Leib und Seele nicht eine einzige liebenswurdige Eigenschaft besaß, wodurch er seinen jungen fürstlichen Cieven an fich hatte fesseln konnen, so wahlte er dazu den Weg der Berführung, auf den er sid so meisterlich verstand, welchen auch Ma: jarin, wie er wohl wußte, mit fo glude lichem Erfolg für seine herrschsüchtigen Plane bei der Erziehung Ludwigs XIV. und seines Bruders eingeschlagen hatte, und wobei ihm das sanguinische Temperament, und die natürs liche Sinnlichkeit des Pringen, so wie die mos ralische Berderbtheit des gangen Hofes, die er bis in ihre geheimften Tiefen durchschaute, machtig zu Statten tam. Bevor daber der junge Philipp, der sich an feines Oheims epicurischem Hofe ohnehin von seiner frühesten Jugend an, nur von einem ewigen Betteifer in allen feinern und grobern Kunften der Bas lanterie und einer eleganten Luderlichkeit ums geben befand, noch die mannlichen Jahre eri

reicht hatte, war feine lufferne und reigbare Einbildungskraft ichon von allen den verfüh; rerischeften Vildern einer gugellos schwelgeris ichen Bolluft eifallt, und eben fo mirkfam verstand Dubois die glammen, die er in feis ner jungen Seele entgundet hatte, auch forte dauernd ju nahren, indem er die gange Rraft feines in Ausichweifungen und Luften aller Urt unerschöpflichen Erfindungsgeistes, der in der Ueppigkeit eines folchen Sofes und einer lupuris: sen hauptstadt wie Paris, von einem so unende lichen Reichthum von Mitteln unterftüßt ward, und die gange Cophistif einer ichandlichen Rlugheitslehre, wodurch er dem Pringen das Lafter unter dem Schein von achter Lebensphiloz sophie darzusteffen mußte, dazu aufbot. Auch gab er sich, selost noch als Cardinal, ju den er: niedrigendsten Liebesdiensten fur die Befriedigung feiner Sinnlichkeit her, ihm felbst die Dienes rinnen der Wollust aus tem Palais Royal des Nachts heimlich jufuhrend, wodurch er vont Lehrer jum Gelegenheitsmacher, und bald

jum innigften Bertrauten bes Pringen, wie er wünschte, ward. Alls ersterer aber fette er zugleich alle Triebfedern der Schmei: chelei in Bewegung, indem er oft vor dem gangen Sofe die glangenoften Prufungen, die ihm bei den Talenten seines Zöglings leicht wurden, mit ihm vornahm. Durch diefe Triumphe, die er seiner Eitelkeit, wie durch die immer raffinirtern Genuffe, die er seinem Sang jur Sinnenluft unermudlich ju bereiten wußte, machte er fich ihm endlich vollkommen unentbehrlich, und so ward, wie auch Mars montel in seiner Regence du duc d'Orleans treffend bemerkt, es ihm leicht, aus feinem Zögling einen Buftling ju fchaffen. Wor allem pragte er ihm den schandlichen Brundsat ein, daß alle Tugend und Sittlich: keit nur das Werk der Convention unter den Menschen sey, ihn aber sein Rang berechtige, sich über alle Schranken bloß conventioneller Formen hinwegzuseten. De Pring fernte von ihm daber die Bute als eine Schwache, die Tugend als eine Thorheit, die Religion als eine Chimare, Rechtschaffenheit und Treue als ein Berdienst der Einfältigen, dagegen aber die Runst zu lügen, zu täuschen und mit gezgebenen Worten zu spielen, als die einzige und wahre Regierungskunst betrachten; daher war er auch, wie St. Simon erzählt, in Allem, was Regierungssachen betraf, eben so undurch; dringlich verschlossen, als er in allen seinen Privathandlungen die Offenheit selbst war.

"Diese höllische Lehre," fährt Marmon, tel fort, "würde aus einem energischen menfchen ein Ungeheuer gemacht haben, da sie aber bei dem von Natur weichlichen und leichtstnnigen Prinzen, weder den Muth noch die Spannkraft des Bosen fand, so machte sie aus ihm nur einen Lasterhaften, der sich rück; sichtstos sinnlichen Leidenschaften hingab, der öffentlichen Meinung spottete, Achtung und Tadel gering schäfte, der das Geräusch auf; suchte, um sich zu betäuben, und Bewegung nach Außen, um seinem langweiligen Selbst

gu entflichen, der mit verkehrter Geschmacks: luft der ausschweifenosten Sinnlichkeit und der grangenlosesten Genufigier frobite, um den Duca Uebersättigung abgestumpften Nervenreis immer wieder zu scharfen. Bei diefer Denkart blieb der Pring eben so weit von großen Ber: brechen als von großen Tugenden entfernt. Er war gut aus Schwäche, der Rache une fahig aus Schlaffheit, und liebte in seiner Große nur die Leichtigkeit, unumschrankt nach feinem Gelufte ju leben." Gein Bater fah diesen Scandalen nicht nur ruhig zu, sondern machte sich sogar lustig darüber, wie er denn seinem Bruder dem Konig, da ihn dieser einst fragte: "Quelle religion a donc mon neveu?" die Antwort aab: "Il a la religion de son precepteur qui n'en a guère luimême!" Urber lettern urtheilte aber der Pring spaterhin selbst nie anders, ein Beweis, daß er felber ihn im Grunde seines Bergens tief verachtete. Go fagte er, als Dubois auf dem Sterbebette lag, und gerade ein schwes

res Gewitter am himmel aufzog: "Das, hoffe ich, ift Reisewetter für meinen Raug!" u. dergl. m. Wie vollig ihn Dubois aber durch alle jene Schlingen in seine Gewalt ge: bracht hatte, zeigte fich bald offentlich, als er ibn, gegen seine eigne Reigung, und wider den Willen feiner außerft darüber erbitterren Mutter (die ihm, wie Frau von Sevigné erzählt, nachdem fie ihm vergeblich wiederholt Schande und Ehre vorgestellt, sogar ein paar berbe Ohrfeigen deshalb gab), da er kaum das fiebzehnte Jahr feines Alters erreicht hatte, ju einer Bermahlung mit Dille Frang cisca de Blois, einer naturlichen legitimire ten Tochter Ludwigs XIV. von der Montes fpan, vermochte.

Der Plan dieser Heirath, wodurch auf eine, aller Sitte so diffentlich Hohn sprechende Weise, die ehlichen und unchlichen Glieder der königlichen Familie vermischt wurden, war les diglich das Werk einer schlauen Hofintrigue der herrschlichtigen Maintenon, die daburch

ihrer eignen standeswidrigen Verbindung mit dem Konig das Anstößige zu benehmen suchte, und Dubois, an den sie sich deshalb wandte, führte ihn aus, wofür er die Abtei St. Just in der Picardie zur Belohnung erhielt \*).

Er hatte dem Prinzen sogar mit der Eine sperrung in ein altes Schloß gedroht, wenn er sich zu dieser Vermählung nicht entschließen würde, und so kam zu Elisabeths tiesstem Kummer eine Verbindung zu Stande, die den Prinzen Zeitsebens peinigte und ihn, nachdem er am 2. Sept. 1715 die Regentschaft angestreten hatte, mehr als einmal selbst der Gestahr eines schrecklichen Todes aussetze. Denn diese seine Gemahlin war ein überaus bosshaftes, intriguantes und herrschsüchtiges Weib,

<sup>\*)</sup> Der Beichtvater bes Königs, Pater la Chaife, gab deshalb dem König fein Befremden zu erkennen, indem Dubois ein den Weibern, dem Wein und Spiel fehr ergebener Mann fev. Aber Ludwig erwiederte ihm:

"Das kann Alles fepn, allein er verlobt sich nie, betrinkt sich nie und verliert nie."

und ba fie ihren Gemahl unumschrankt ju be: berrichen vergeblich gestrebt, so ging sie nuns mehr den Plan ein, ihren Bruder, den Ber: jog du Maine (den bekannten Gunftling der Maintenon, die ihn sogar dahin vermocht hatte, feiner eigenen durch fie gefturzten Dute ter, der Montespan, selbst den Berbans nungsbefehl Ludwigs XIV. ju überbringen). an feiner Gratt, nach Ludwigs Tode, auf den Thron von Frankreich ju erheben. Diesen Plan, den Bergog von Orleans vom Throne und der Regenticaft ju verdrangen, und einem naturlichen Gohn Ludwigs das Erbrecht auf die Krone zu verschaffen, hatte wieder die Maintenon entworfen, da fie auch ihren 3meck bei der von ihr gestifteten Berbindung der Schwester ihres Favoriten mit dem Ber: gog von Orleans, namlich fich ihre Berrichaft auch nach Ludwigs Tode ju sichern, ver: eitelt fah, und von diefer Zeit an die erflar: tefte Keindin bes Bergogs von Orleans murte. Um diese Hofconspiration, deren Saupttriebe

feder die Maintenon war, gum Biel gu führen, wurden die furchtbarften Intriquen, an denen auch die Gemahlin des Herzogs du Maine, Pringeffin von Conti, eine febr geistvolle Frau, den lebhaftesten Theil nahm. wider den Herzog von Orleans angesvonnen. 261s feine Gemahlin einmal von einer heftigen Rolif befallen murde, ließ die Maintenon das Gerudt verbreiten, daß er fie habe ver: giften wollen, und als 1711 und 1712 der Dauphin, der Bergog von Bourgogne, beffen Gemablin und alteffer Gobn fchnell hintereins ander, und nach den Aussagen der Merzte, an Bergiftung farben, erflatte ihn die Dain: tenon, felbft gegen den Konig, als den Dor: der, so wie bei dem spater folgenden Tode seines eigenen Schwiegersohns, des herzogs von Berry, wobei ihr feine Beschäftigungen mit der Chemie, die fein Lieblingsstudium war, jum Borwand dienen mußten. Endlich brachten die Maintenon und der herzog von Maine es bei dem frumpffinnigen Ronig

wirklich dabin, daß er das befannte Ebift, modurch dem herzog von Maine die Bore mundschaft über Ludwigs unmundigen Dich: folger übertragen murde, unterzeichnete. Be: fannelich gelang es indeffen bem Bergog, nach Ludwigs Tode, diefes Gift für nichtig gu erklaren, und nun brachen aufs neue die hef: tigften Verfolgungen gegen ihn aus. ,, Was Mr. und Madame de Maine betrifft," fdrieb Elifabeth am 21. Gept. 1718 an den Geh. Di. von Sarling; "fo erfahrt man alle Tag neue Conspirationen von ihnen gegen meinen Sohn, daß Einem die Saar ju Berg ftehn. Ich glaube nicht, tag ter Zeuf: fel in der Sollen schlimmer fein kann, als die alte Maintenon, ihr duc de Maine und seine Bemahlin. Dieje bat überhaupt gejagt, Ihr Mann und Schwager und Cohne waren lau: ter Laches, fo tein Berg hatten, fie were nur ein Weib, aber sie wollte expres eine Hu: dient vom Regenten fordern, umb 3hm ein Stiellet ins Berg ju ftogen; da ficht Monf.

Barling, welchen einen fanftmuthigen Geift diese Dame hatt, undt da seht Ihr, ob von folden Leutten nichts ju fürchten ift, insonders beit weillen sie einen folden großen Unhang haben, denn ihre Caballe ift fehr ftart, feinbt mehr alf 10 heupter undt alle die reichsten und größten herrn vom hoff." u. f. w. -Der herzog von Orleans mußte fich indef, wie bekannt, indem er das Parlament, das die Maintenon wider ihn aufgebracht hatte, wieder mit fich verfohnte, in seiner Regent: icaft zu behaupten, wobei er einen feltenen personlichen Muth bewährte, den er auch frut her schon als Feldherr in seinen beiden Keld: augen in den Riederlanden und Italien gezeigt hatte. Er ließ den Bergog de Daine nebst feiner Frau, die aus Rachsucht auch an der bekannten Berschwörung des spanischen Staats: ministiers Rardinal Ulberoni und seines Saup twerkzeuges, des fpanischen Gefandten am frangofischen Sofe, Cellamare, gegen ihn Theil genommen, gefänglich einziehen, des

Rechtes gur Erbfolge verluftig, erflaren, und pom Sofe entfernen, und nothigte die Maine tenon, die er aus Achtung für das Andens ten Ludwigs XIV. feiner harten Strafe unterwerfen mochte, sich gang in die von ihr gestiftete Penfionsanftalt der Abtei ju St. Epr, eine Stunde von Berfailles, juruckzuziehn, wo fie bald darauf im Jahr 1719 ftarb. Den 21bt Dubois aber, von den Parifern nur Abbé Friponneau (20t Schuftlein) gengnnt, machte er, ohne auf die dringenden Abmahe nungen seiner Mutter, die ihn nie anders als ce co quin de Dubois hieß, ju horen, jum Staatsrath, wobei er ihm indeß mit feis nem gewohnten vertraulichen Ton doch fagte: "Aber ein bischen Rechtlichkeit Abbe, ich bitte darum!" - Je unglücklicher sich nun aber foldbergestalt der Bergog von Orleans in feinem Hause fühlte, desto tiefer sturzte er sich in ben Strudel der zügellosesten Musschweifungen, und da er bei seiner naturlichen Offenheit die Seuchelei und Frommelei, womit Ludwig

XIV. die seinigen bemäntelt hatte, von ganzem Herzen haßte, so trieb er sie aus Grundsatz mit der aller unumschränktesten Rücksichtslosigskeit; mit dem frechsten Spott, Alles, was Sitte, Tugend und Neligion hieß, verhöhenend, und das Laster gleichsam systematisch bravirend, unter einer Schaar von Büstlingen und Buhldirnen, die er selbst mit dem von ihm erfundenen Namen der Roués, als Menschen die gerädert zu werden verdienen, und tie man auch wirklich moralisch geräsderte nennen konnte, bezeichnete.

So stellte er sich auf den Thron von Frankreich, vor den Augen von ganz Europa, als ein vollendeter Schüler seines Dubois, dar, welcher ihn als obersten Grundsaß für alles Handeln die saubere Maxime gezlehrt: "que pour devénir un grand homme, il falloit être un grand scelerat!" Ludwig XIV., sagt Arndt, war Augusstus und Tiberius gewesen, der Regent ward Nero und zeigte das Laster, das heuchs

Jerisch im Dunkeln geschlichen hatte, an dem helliten Sonnenlicht. Die Unverschämtheit und Frechheit seiner Jahre wird nur durch die Lüge und Heuchelei der Ludwigschen erklärlich. Durch eine Neronische Offenheit und Nacktheit des Lasters parodirte er das Leben Ludzwigs XIV.

Um den ganzen Umfang der Schamlosigkeit feines Cynismus zu kennen, in welchem er sich in den Zirkeln seiner sogenannten Parties fines (!) mit seiner eigenen Tochter, der laseiven herzogin Berry \*), mit der vers rufenen Madame de Parabere, dem Gras

<sup>\*)</sup> Als die Herzogin von Verry an den Folgen ihrer zügellosen Usppigkeit endlich in eine lebensgesibrliche Krankheit gerieth, und die Aerzte ihr ein Mittel riethen, wodurch sie alzlein noch ihren Tod zu verhindern glaubten, antwortete sie ihnen: "Wozu meinen Tod hindern? Kurz ist mein Leben, aber gut!" Hierin lag die ganze Lebensphilosophie, welche damals am franz. Hof bereschend war, und welche eigentlich nur die Gebarbücher der Frau von Mainten un auf einige Zeit verorängt hatten.

fen von Noce, Marquis de la Fare, Here zog von Brancas, der Herzogin von Ges vres, Frau von Saban, von Mouchy und andern debauchirten Frauen vom Hofe, von den Theatern und dem Palais Royal, dem Haupttummelplatz seiner Orgien, umtrieb; muß man, außer St. Simons und Mare montels Memoiren, auch noch die des Mares schalls von Nichelieu und des Chevalier du Piossens, wie die beiden Schriften: La vie de Philippe d'Orleans (London 1737. 2 Th. 8.) und Vie privée du Card. Dubois (London 1789. 8.) lesen \*); aber auch

<sup>\*)</sup> Um 9 Uhr Abends gewöhnlich versammelte sich die ganze saubere Gesellswaft in der Wohnung des Negenten im Palais Royal. Hierauf wursen alle Thuren geschlossen und mit diesem Augenblick hörte jeder Unterschied des Standes unter den versammelten Herren und Damen auf. Zuweilen ließ der Negent auch alle Lichter auslöschen, und dann durch einen Lüstre, der aus einer Deffnung des Platsonds des Saales herab kam, die ganze Cotterie plößlich wieder beleuchten. An den sogenannten Adams - Festen ließ er die schonsten Lanzer

die Briefe seiner eigenen Mutter enthalten bei allen Aeußerungen ihrer zärtlichen Liebe für ihn, nicht selten die traurigsten Bekenntnisse, über seine Entartung, die sogar so weit ging, daß er damit prahlte, noch schlechter zu seyn, als er wirklich war, weshalb ihn Ludwig XIV., wie St. Simon erzählt, ungemein tressend einen Fansaron des crimes qu'il ne commet pas, nannte. Ja er geizte nach dem Rahm, den ihm die Geschichte denn auch leider nicht streitig macht: der größte Wüstling seiz nes Jahrhunderts zu seyn.

So gingen die herrlichen Anlagen dieser reichbegabten wahrhaft genialen Natur, in der Berworfenheit dessen, der sie entwickeln und bilden sollte, zu Grunde, und bei so vielen

und Tangerinnen ber Oper, ihre Ballets in der ersten Tracht des Paradieses vor sich aufführen u. dergl. m. Mit einem Wort, alle Granel, die uns die alten Schriftsteller von der frechsten Zeit des Romischen Sittenverfalls erzählen, wurden damals in Paris erzneuert und wiederholt.

trefflichen Eigenschaften bes Bergens und Beis ftes, die diefen Bergog von Orleans, unter ber Leitung eines Gully, vielleicht wirklich gu einem zweiten Beinrich IV. fur Frankreich gemacht haben murden, ward er durch einen Dubois vielmehr jum schmablichften Pasquill auf den erhabenen Schatten dieses edelften aller frangofischen Monarchen, indem er sich oft mit ihm zu vergleichen liebte. "Il avoit le faible," fagt St. Simon, ,, de croire rassembler en tout à Henry IV., de l'affecter dans ses actions, dans ses reparties, de se le persuader jusques dans sa taille et la forme de son visage, et de n'être touché d'aucune autre louange ni flatterie comme de celle-là qui alloit au coeur. C'est une complaisance à laquelle je n'ai jamais pu me ployer. Il sentoit trop qu'il ne recherchoit pas moins cette ressemblance dans les vices de ce grand prince que dans ses vertus et que les uns

ne faisoient pas moins son admiration que les autres."

Wohl aber kann die Geschichte, wie Shake speare's Ophelie vom Samlet, so auch von ihm sagen:

"Bas für ein edler Geist marb hier zerstört! Des Staatsmann's Ange und des Redners Junge, Des Feldherrn Schwerdt, des Staates blubende Hoffnung

Die Zierde und ber Stolz bes Reichs! — Dahin! Sang hin!" —

Wie kummervoll nun also für die beklas genswerthe Elisabeth ihre Verhältnisse in ihrem Hause, als Gattin und Mutter, was ren; eben so feindselig gestalteten sich auch die äußern derselben in ihrer Stellung zum Hofe, obschon sie ihm als eine der nächsten Werwandten des königlichen Thrones angehörte. Der König selost, Ludwig XIV., wollte ihr zwar aufrichtig wohl, wovon er ihr gleich bei ihrer Ankunft einen redenden Beweis gab, indem er in der Sprache des innigsten Vers

trauens fich mit ihr über ben Tod feiner er: ften Schwägerin, der henriette von England, unterhielt, um seinen Bruder deshalb gegen fie ju rechtfertigen. Ueberhaupt empfing er fie gu St. Germain mit der zuvorkommenditen Freundlichkeit, die ihr die lange Beklommen: heit ihres herzens, mit der fie nach Franke reich kam, nicht wenig erleichterte. Als er fich mit ihr ju feiner Gemahlin begab, bei welcher große Cour angeordnet war, um sie ihr vorzustellen, flufterte er ihr beim Eintres ten au: "N'en ayez pas peur Madame, elle aura plus de peur de Vous que Vous d'elle." Auch stieß er sie, so oft ein Pring oder Herzog in den Saal trat, leise an, jum Beichen, daß sie aufstehen muffe.

Ihr rechtlicher und fester Charakter nothigs te ihm Achtung ab, und ihre launigen Eins fälle, ihr gesunder Wiß, ihr schnellkräftiger Humor, so wie die oft zu komischen Auftrits ten Anlaß gebenden Acuferungen ihrer freimüs thigen, alles Glatte, Verschrobene und Förms liche verschmähenden Sinnesart, als einer Frau von recht eigentlich altem Schrot und Korn, amusirten ihn. Da sie die Jagd liebte, so wählte er sie gewöhnlich zu seiner Begleiterin auf derselben. Oft auch fuhr er mit ihr spazzieren, in die Messe, und gab ihr sonst noch mannigfaltige Beweise von wahrer Geneigtheit. "Wenn der König," schreibt sie einmal, "etz was nicht geradezu heraus sagen wollte, so wandte er sich jederzeit an mich, denn er wuste wohl, daß ich nie ein Blatt fürs Maul nehme und das divertirte ihn."

Auch erhielt er ihr diese Gesinnung, uns geachtet des Hasses, den die Maintenon auf sie geworsen, die an seinen Tod. Bei einzelnen Anlässen ließ er sich freilich auch gez gen sie von der Maintenon erbittern, und nach dem Tode ihres Gemahls wollte er sie sogar vom Hose entsernen, und ihr einen Klosterausenthalt zu Maubuisson anweisen lassen, allein er sah jede Uebereilung in seiz nem Benehmen gegen sie, gewöhnlich bald

wieder ein, und auf feinem Sterbebette war er jo redlich, ihr in Gegenwart der Daine tenon selbst zu sagen: "On a fait tout ce qu'on a pû pour que je Vous haïsse Madame, mais ils n'ont pas réussi!" Um so schmerzlicher mußte es aber für sie senn, daß sie demungeachtet doch nie ein dauernd freundschafeliches Berhaltniß mit dem Ronig erlangen konnte, indem die Maintenon sich wie ihr bofer Genius zwischen beide stellte, und sie nur desto heftiger verfolgte, jemehr sie Beweise vom Wohlwollen des Konigs erhielt. Weit die meiften ihrer Briefe ftromen daher von Rlagen über, wie fehr ihr diese furcht: bate Frau, die bald nach ihrer Unkunft am Berfailler Sofe als Erzieherin der naturlichen Rinder Ludwigs von der Montespan, die durch fie gestürzt ward, von einer armen Witt: we des verfruppelten Dichters Scarron \*)

<sup>\*)</sup> Sierauf bezog fich bas Spottlieb, welches bas Parifer Bolt bamais auf ben Strafen gu fingen pflegte:

sich zur unumschränkten Beherrscherin und im Jahr 1685 selbst zur Gemahlin des mächtigsten Monarchen von Europa, in einem Alter von funfzig Jahren, emporschwang, das Leben an demselben bis zum Tode Ludwigs verbitterte. Auch ihr war Elisabeth mit dem edelsten Zutrauen entgegen gekommen, aber wie hätte sich ihr offenes ehrlich deutsches Gemuth, ihr tiefes Gefühl für Pflicht und Necht, und ihr reiner Wahrheitssun, der sebe Schiesheit im

,, Que diroit le pauvre bossu
S'il se voyait faire cocu
Par le roi, fier rival
Du maître de tonnerre?
Il diroit, que ce conquerant
N'est jamais content,
S'il ne prend
Les restes de la terre."

And Kupferstiche, auf welchen die eble la Valière nach dem Herzen, die Maintenon aber
nach der Krone Ludwigs XIV. griff, und
Karisaturen, auf denen sie und Andwig
XIV. die Erdöngel hielten, mit der Umschrift:
Nous Maintenous, oder sie als eine alte Frau
dem König ihre Brille vor die Augen bielt,
wurden damals öffentlich in Paris versauft.

Denken und Handeln, wie vielmehr alle heime lichen Ranke so innig verachtete, mit einer Frau befreunden konnen, die fie, als Bet; und Bettschwester zugleich, die schwache Seele des Konigs, ohne ihn zu lieben, mit den schimpfe lichsten Banden der wollustigsten Sinnlichkeit und stupidesten Undachtelei umstricken sah, die durch die abscheulichsten Runfte weiblichen In: triguengeistes die Herrschaft über den Sof und gang Frankreich an sich rif, die in Gemeine Schaft mit ihrem geistlichen Ruppler dem Beichte vater des Konigs, la Chaife, und seinem noch heillosern Nachfolger Tellier den bi: gotten Monarchen beredete, daß ihm Gott alle seine mit der Montespan (der von ihr gefturgten Stifterin ihres eignen Glücks!) bes gangnen Gunden vergeben wurde, wenn er mit Feuer und Schwert die hugenotten ver: tilate; die Giftmischerei und Kornwucher trieb, die offentlichen Raffen bestahl, und indem sie den Staat plunderte, und wen sie liebte oder haßte, nach der Willtühr ihrer Laune hob

oder fturate, jugleich durch die emporenoffen Ranke den Saamen der Zwietracht unter die konigliche Familie ausstreute, und selbst die Bande der elterlichen und findlichen Liebe gu gerreißen magte, um nur desto eigenmächtiger über dies gange verworrene Chaos herrschen ju tonnen; ein Beib mit einem Borte, das unter der heuchlerischen Larve der heiligsten Undacht und Tugend die frechften, verdame mungswürdigsten Lafter übte und beschüfte, sobald sie nur ihre Herrschsucht daturch be-- friedigt fah und dennoch von fich felbst zu fagen magte, daß "ftets recht zu han: deln ihre einzige Lift an diesem Sofe gewes fen fen." Laut und unumwunden sprach das her die offene rechtliche deutsche Kürstentochter, welche mit gang anderm Recht diese Worte von sich hatte sagen konnen, von den Freveln und Berbrechen, die sie diese welsche Ochein: heilige unter ihren Augen immer ruchloser be: geben fab, ja sie versuchte felbst dem durch Pfaffen ; und Beiberlift vollig verblendeten

Rönig die seinigen darüber zu öffnen, und so entsprang der tödtliche Haß dieser frommen Kurie gegen sie, der auch mit ihrem Tode nur geendigt hat. Die Rönigin von Sicilien fragte die Herzogin einst, ob sie nicht mehr wie sonst, mit dem König spazieren sahre, und sie antwortete ihr aus Nacine's Phäs dra:

, Cet heureux temps n'est plus; tout a changé de face,

Depuis que dans ces lieux les Dieux ont

La fille de Minos et de Pasiphaë. "

Der Minister Torei hinterbrachte diese Aenserung der Maintenon mit der Bemerztung, daß keine Undre als sie selbst unter der Tochter des Minos verstanden sey, und der König durste deshalb mehrere Wochen lang nicht mit seiner Schwägerin sprechen. Alle nur erdenkbaren Kunstgriffe der Verläumdung und Kabale bot sie auf, den König gegen seine eigene Schwägerin zu empören, um auch sie

ju stårzen, und es ist in ber That jum Ber; wundern; daß sie, die ihn sonst ju Allem vers mochte, nur hierin gerade ihr Ziel, wenigstens nicht vollständig erreichte.

"Man hat," Schreibt Elifabeth felbit, "ben Konig meinetwegen fo abscheulich geplagt, daß es mahrlich tein Wunder gewesen ware, wenn er den bitterften haß auf mich geworfen hatte. Daß hatt der Konig aber doch nicht gethan, denn er fah es ein, daß aus meinen Unklagern nur Meid und Bosheit fprach. Ich habe den Konig jederzeit geliebt, und ihm tas Unrecht, daß er mir bisweilen zugefügt, gern vergeben." Um den Konig, ber fich mehre mals, aber stets vergeblich, bemühte, die Maintenon mit der Bergogin ju verfdinen, von einem genauen Umgang mit be juruckzu: halten, ließ sie ihr jogar die hofdamen aus ihrem Dienst nehmen, die ihm vielleicht hatten gefallen konnen; die Pringeffinnen des koniglis den Sauses, besonders die Dauphine, brachte fie dahin, ihr mit der frankendsten Berachtung,

felbst in Gesellschaft, zu begegnen. Wenn der Konig mit den vornehmsten Damen des Hofes eine Dromenade gemacht hatte, und dann von allen übrigen Prinzessinen in seine Zimmer bes gleitet wurde, mußte fie allein vor der Thur abtreten, und eben so hinterliftig versverrte die Maintenon ihr jeden Einfluß, den sie auf die Beranderungen des hofes hatte gewinnen konnen, ja fie ließ sogar ihre Briefe, die fie nach Deutschland, England, Spanien und Itas lien an ihre Verwandten schrieb, erbrechen. "Das hat man," flagt fie in einem ihrer Briefe, ,, seitter ich in Frankreich bin, nicht ges lernt mein pit schir ju respectiren; contrarie Monf. de Louvois ließ alle meine Brieffe auffmachen und Monf. de Tanti ist in den noblen tracen eingetretten, und hat es nicht beffer gemacht." Go brachte die Maintenen felbst die wenigen Personen, zu benen Elis fabeth allein noch unter dieser Welt von Berratherei Butrauen behielt, gegen fie auf. Die Briefe der Bergogin von Orleans find

daber gewiß nicht mit Unrecht, wie von Rlas gen fo auch von den heftigften Ausbrüchen ihrer tiefen Erbitterung gegen die Maintes non, in der sie zugleich die Berfolgerin ihres Sohnes hafte, voll. Ueber ihren Tod schrieb fie an herrn von harling: "Gott der Alle mächtige hatt gant Frankreich von einem bos Ben wüthenden Thier Erlöft, wie er die Mains tenon fortgeschafft, ich kann nicht sagen zu sich genommen hatt, denn ich finde die Sache ju zweiffelhaft." In einem andern Briefe fagt fie: "Bergangenen sambstrag Abends haben wir eine fromme Seele ju St. Cyr verlohren, nemblich die alte Maintenon. Ein Donnerwetter ift Schuld an ihren Todt. denn es hat ihr die Roteln, so fie hatte, eine schlagen machen, davon ift fie wie Ein jung Mensch gestorben. Sie hat vier Jahr von ihe rem Alter verhehlt; sie gab sich nur 82 Jahr aus undt war 86 Jahr alt. Bare fie vor 20 Jahren gestorben, hatte es mich herzlich ere frent, aber nun ift es mir weder lieb noch

lendt. Sollte man sich in jener Welt kennen, so wirdt dort, wo Alles gleich ist undt kein Unterschied des frandes, diefe Dame zu wehs len haben, ob sie bei Louis XIV. oder dem lahmen Scarron wirdt bleiben wollen; follte ber Konig dort wißen waß man ihm in dieser Welt von ihr verhehlt, wirdt Er fie dem Ccarron gutwillig wiedergeben." 2m ftart: ften aber druckt fie fich in einem Brief an die Pringeffin von Wallis vom 18ten Upril 1719 aus, wo sie geradezu schreibt: "Die alte Schump ift verreift, vergangnen Sambittag den 15ten April zwischen 4 und 5 Uhr des Abends ju St. Cor." Ungeachtet Diefes ges rechten Saffes, mit dem ihre gange Seele wider die Maintenon erfüllt war, machte sie ihr dennoch nach Endwigs Tode, der sie von allen Gipfeln ihrer politischen Sohe mit einem Male herab fturzte, jur Berfohnung eine Trauervisite ju St. Cor. Aber die Maintes non empfing fie auch da noch mit ihrem gans gen Stolg und Uebermuth.

Madame, sprach sie, que venez Vous faire ici?" - "Je viens," antwortete die Bergogin, "mêler mes larmes avec celles de la personne que le roi, que je regrette tant, a le plus aimé; c'est Vous Madame!" worauf die Maintenon, seibst jest noch des Grolls ihrer Eifersucht voll, ihr hohnend er; wiederte: "Oh! pour cela oui, il m'a beaucoup aimé, mais il Vous aimoit bien aussi!" Da ihr benn die Bergogin die wohlverdiente Antwort gab: "Il m'a fait l'honneur de me dire, qu'il conservoit toujours de l'amitie pour moi, quoiqu'on avoit fait tout ce qu'on avoit pu, pour m'en faire hair," und ihr nun unverhohlen erklarte, wie fie um Alles wiffe, als eine gute Chriftin aber gern ibrer Feindin vergeben wolle. Auch gur Le: bensaeschichte und Charafteristif der Maintes non, die sie gewöhnlich nur die alte Bott ju nennen pflegt, enthalten diese Briefe einen reichen Beitrag, indem man das gange Ge: webe ihrer intriguanten Scheinheiligkeit darin

mit der lautersten Wahrheit, denn Elifas beth war ein so rechtschaffenes Weib, tas sie selbst von ihren Feinden nichts Unwahe res jagte, enthüllt findet.

Durch diese Ranke der arglistigen Mains tenon \*) und ihrer Gunstlinge, von denen sich die Herzogin von Orleans unablässig verfolgt sah, wurden ihr also auch alle ges

\*) In der Charafteristif der Maintenon vom verstorbenen Bredow, in dem 6ten und 7ten Jahrgang bes Taschenbuchs: Minerva, ift Diefer weibliche Tartuffe offenbar viel zu fehr und gegen alle bistorifche Wahrheit in bas Schone gezeichnet worden. Der fonft fo grund= lice Geschichtsforscher ift bier mit allgu großer Leichtglaubigfeit dem frangofifchen Biographen ber Maintenon, Brn. Beaumelle, und ihren eigenen Briefen, welche noch überdem durch ibren Berausgeber Beaumelle febr will= führliche Abanderungen erhalten haben, ge= folgt. Anch diese Briefe indeg liefern einem aufmertiamen Lefer Beweise genng, bag falte herrich fucht ber hauptzug in dem Charafter ber Maintenon mar, die gu befriedigen, fie, wie fie felbft fagt, bie Marter ertrug, einen abgelebten Monarchen zu amuffren, ber feines Umufemente mehr fabig war.

sellschaftlichen Berhaltniffe, an einem Bofe, beffen gange Berfaffung icon mit all seiner Pracht, Libertinge und Undachtelei ihr ohnehin hochst zuwider war, auf das Empfind: lichste verleidet, und so jog sie sich aus dem Beraufch, den Bermirrungen, Bergwickungen und Feindseligkeiten eines folden Lebens, für das sie weder Empfänglichkeit noch Talent befaß, fast gang in eine stille Ginsamkeit gue ruck, in der fie nur eine leidende Beobachterin dessen, was um sie her vorging, blieb. "Sa vie, fagt St. Simon, etoit très languissante dans une ferme santé. Elle la passoit dans la solitude, et dans les lectures. "

Nur den Winter in der Regel kam sie nach Versailles. Den ganzen übrigen Theil des Jahres brachte sie fast beständig in dem reizenden, damals dem Herzog von Orleans gehörigen, St. Cloud zu, wo die gute Mutster Natur in dem mahlerischen Wechsel von lieblichen Höhen und Thälern an den lachen:

den Ufern ber Seine ganz andre Anlagen ges schaffen hat als der pedantische le Notre mit aller seiner Aunft und den ungeheuersten Geldsummen auf den todten Flächen zu Bere sailles hervorzubringen im Stande war \*).

\*) Und gerade diese Flachen, sollte man es glauben, waren es, die den berühmten Garteukunstler zur Wahl von Verfailles, wo man noch dazu kein Wasser hatte, bestimmten.

Mls ich mich im Frubiabr und Sommer 1817 ju Paris befand, und auch feine Um= gebungen nach allen Geiten bin burchftrich, geigte man mir ben Dunkt auf den mableri= ichen Soben bei Gevres, wobin Ludwig XIV., als er das romantische St. Germain blos barum, weil er von bier die Thutme von St. Denis, feiner Grabftatte, feben fonnte, gu verlaffen befchloß, fein Luftschloß zu verlegen munichte. Le Notre erfiarte aber, daß et bier wegen ber großen Abwechfelung Des Terrains (!) feine Unlagen ju fcaffen vermochte, und fo murde die Ebene bei Ber= failles gewählt, die denn freilich fur feine qua= brirten Parfets und geradlinigen Alleen Raum genng darbot. Um Baffer für die Fontainen gu befommen, ward bei Marly die befannte ungebeuer foftbare Baffermafdine erbaut, die Begenwärtig wieder in Berfall gerathen ift.

Bier lebte fie ber ichriftlichen Unterhaltung mit ihren getrennten Lieben, der man jenen Reiche thum von Briefen, wovon leider bis jest nur ein so kleiner Theil bekannt geworden ift, vers bankt. Mit welchem erstaunlichen Fleiß fie diefe Rorrespondeng bis an ihren Tod geführt hat ("Elle passoit sa vie à écrire" sagt St. Simon), geht aus folgender Stelle hervor: "Ich habe auch Diel zu schreiben. Gonntag schreib ich ahn ma tante unfre liebe Churfurs ftin, undt in Lothringen (an ihre Tochter), Montags in Savonen (ihrer zweiten Stieftoche ter) und ahn die regierende Ronigin von Spas nien (ihrer erften, mit Rarl II. vermablten Stieftochter), Dinftag ju Lothringen, Mitt: woch nach Modena, Donnerstag wieder nach Bannover, Freitag ju Cothringen, Sambftag Erses ich waß ich in der Woch nicht habe Schreiben konnen. Wenn ich Ginen Tag 20 Bos gen (foll unftreitig Seiten heißen) ahn 3. 2. die Pringeffin von Ballis geschrieben, und 10 over 12 Bogen abn meine Tochter, 20 in frangofisch ahn die Konigin von Sicilien, alf: denn bin ich so matt, daß Sa keinen Fuß auf den andern segen kann." Und hierunter find noch nicht einmal die ungabeigen Briefe an ihre Freunde und Freundinnen in Deutsche land begriffen, deren sie im hochsten Glanze ihrer irdifchen Große eben fo wenig vergaß, und die sie gewöhnlich nur ihre Rundschaft au nennen pflegte. Un die Pringeffin von Wallis, erzählt sie, wochentlich zwei Briefe, jeden von wenigstens 20 Seiten geschrieben gu haben. "Uhn ihre Schrifft," fagt fie, "bin ich Mun gewohnt und lefe 3. 2. Schreiben wie die meine, aber den unterschiedt so Ich zwischen unsern Brieffen finde ift daß 3. 2. mit größern verstandt schreiben alf ich. 3ch aber deucht mich ortograffire beffer (?) und correcter (?) alf J. E. aber wie schon ges fagt Es ist gar gewiß mehr verstandt. In der printzels Schreiben alf in den Meinen Rime mer fein kann." Außer diefen Briefen, die sich weit bis in die Taulende hinein belaufen

haben muffen, beschäftigte sie sich mit ihren Runftsammlungen, weiblichen Arbeiten und mit Deutscher und frangofischer Letture. Besonders fleißig las fie in der Bibel und in Fontenelles, Kenelons und Luthers Werken. Auch führte fie ein Tagebuch, von dem leider nichts bes fannt geworden ift. Besonders beschäftigte fie fich aber mit ihrem Dung: und Gemmentabi: net, über welches der gelehrte Baudelot Die Aufficht führte, und fie liebte die Dunge funde fo, daß fie felbst die wiffenschaftlichften Werke darüber eifrig studirte. "Obgleich ich Die spiele," Schreibt fie, "fällt mir doch die Beit gar nicht lange, findt alf mas in meinen Cabinet ju thun, Gine ziemlich Schone Suite von goltnen Medgillen. Ma tante bat mir auch silberne und von Brondze verehrt, ich habe 2 oder 300 gegrabene antique Steine. ich habe vier Rupferstück die ich auch sehr liebe. Ich lese auch gern, kann mir also die Zeit Die lang fallen. ' Unch widmete fie einen großen Theil ihrer Zeit der Erziehung

eines jungen Verwandten ihrer geliebten Frau von Harling, den sie als Pagen zu sich genommen hatte, und wodurch fie fur den Verluit der Erziehung ihrer eignen Rinder, die man ihr so graufam entrissen hatte, sich einigermaßen zu entschädigen suchte. Dit wels der mahrhaft mutterlichen Sorgfalt fie fich dieses Pfleglings annahm, zeigen mehrere ihe rer Briefe an Fr. v. harling. "Ich bitte Euch," schreibt fie u. g., "an Monf. v. Sars ling zu sagen, daß ich meinen kleinen Sare ling alf fleißig warne nicht in die hiesigen Lafter zu fallen. Weillen man mir Schier alle meine pagen und sonst Domestiquen verun: treuet, fo fann man nicht genug davor mare nen." Sie machte ihn in der Folge ju ihrem Capitain des Gardes, verschaffte ihm ein Res giment, ein einträgliches Gouvernement und beforderte ihn endlich bis zu einem Marechal de camp. Ihre einzige Zerstreuung war bas Schauspiel und die Jagd. Spielen that fie anfänglich schon selten, bald aber gar nicht

mehr. "Ich liebe das Spielen," schreibt sie, "nicht mehr; zu meinem Glück, benn ich bin nicht reich genug wie Anders meiner Gattung zu spielen und zu klein Spiel habe ich keine Lust"

Bu ihren Jagdpartieen, wo fich noch in ihrem spatern Alter das Feuer ihrer Jugend oft in feiner gangen Lebhaftigkeit außerte, hatte sie ihre eigenen Jagopferde, Sunde und Jagduniform, und fie ritt fo schnell und sicher, wie der ruftigste Jager. Nicht minder liebte sie einsame Spaziergange zu machen, daber ihr der Ronig ju sagen pflegte: "Il n'y a que Vous qui jouissez les beautés de Versailles." Baufig besuchte fie das Schauspiel, das sie fast leiden chaftlich liebte. Besonders gefielen ihr Baron, la Beur und die la Chaumelle und Beaucal. "3ch tam," schreibt fie, "zu einer schonen Zeit nach Paris, und habe Leute dort gefunden, wie man in vielen Jahrhunderten nicht wieder so an einem Ort treffen wird, Lulli, Corneille, Ras

eine, Moliere, u. f. w." 2m liebften ber fand sie sich jedoch immer in ihrem trauten St. Cloud. Aber auch in den Frieden diefer geräuschlosen Einsamkeit, in welcher diese Eliz fabeth und ein fo feltenes Beispiel weiblie cher Resignation darstellt, drangen feinde liche Störungen ein. Die Migverhaltniffe mit ihrem Gemahl, und die Rabalen der Maine tenon und ihrer Areaturen, verfolgten sie auch bis in das innerste Beiligthum ihres einstede lerischen Aufenthalts, und wie hatte fie über: all dem Rummer entfliehen konnen, mit dem die Entartung ihres hoffnungereichen Gohnes in den Sanden des abscheulichen Dubois, ihr liebendes Mutterherz erfüllte! Auch gab die allgemeine Sittenverderbtheit, in die sie den hof, wie die hauptstadt des Reichs, vers funten fah, einem fo rein menschlichen Bemuth, wie dem ihrigen, nur allgu reichen Stoff gu vielfacher Trauer, wie aus vielen ihrer Briefe, in welchen sie die schauderhaftesten Züge von diefer furchtbaren Berderbtheit erzählt, deuts

lich hervorgeht. "Man hort von Richts," Schreibt fie u. a., "als tragischen Aventuren, Bergiften, Morten, Stehlen. Die grife Mos de ju Paris ift nun daß man fich felber ums bringt. Eltern ermorden Rinder, Rinder ers morden Eltern. Golde abicheuliche Gachen hort man alle Tage. Wenn es donnert, wird mir Unaft vor Paris! In Frankreich weiß man nicht mehr, was ein Chrliches Leben ift und Alles geht durch Einander. Kalschheit passirt hier für Verstand, und Aufrichtigkeit für Einfalt." - Dazu fam der Schmer; über den Verluft ihres Baterlandes, ihrer Res ligion, und so vieler ihrer theuersten Lieben in Deutschland, die der Tod nach einander während ihrer Lebenszeit hinweg nahm. Im Sahr 1680 ftarb ihr Bater, der Churfurft Karl Ludwig; 1685 ihr einziger Bruder Raul, mit dem das gange Baus Pfalg; Sime mern zu Grabe ging, das Jahr darauf, 1686 ihre Mutter, und 1702 verlor sie ihre theuere Erzieherin, Frau von Harling, so wie

1714 ihre geliebte Tante, Die Churfarftin Sophie von Hannover. Die schmerzlichste Bunde aber, die das Schickfal ihrem Bergen fdlug, war die schaudervolle Verheerung ihrer vaterlichen Lande durch die Frangosen, (vie Truppen eben desselben Reichs, dem sie als eine der nachsten Berwandten des königlichen Hauses angehörte), welche auf den Tod ihres Bruders folgte, und wovon sie sich selbst als die unschuldige Ursache, indem man sie zu der unseligen Bermählung mit Ludwigs XIV. Brus der gezwungen hatte, betrachten mußte. Raum war die Runde von dem Tode ihres Bruders am Sofe zu Berfailles angelangt, als Lud: wig XIV., weil dieser Churfurft Rarl ohne mannliche Erben ftarb, und dem Saufe Pfalge Simmern nun das haus Pfalz: Neuburg in der Churmurde succedirte, mit der Ausführung seines lang projectirten habsuchtigen Plans auf Deutschland hervortrat, und fur seinen Brus der, den Herzog von Orleans, wegen deffen Bermahlung mit der Schwester des Churs

fürsten, Frankreichs vermeintliche Unspruche auf die Pfalz erklarte. Der Bater der Bere Login von Orleans hatte fie in seinem Testa: ment zur Universalerbin aller Allodialguter eine gesett. Die Eroberungesucht Ludwigs XIV. aber forterte nun nicht blos diefe pfalgifche Allotialerbschaft fur feinen Bruder, fondern auch einen großen Theil der Churlante, und wegen derfelben (was fein eigentliches Biel mar), Sis und Stimme auf dem deutschen Reichstag. Gegen diese ungerechte Forderung, aus welcher Ludwigs berischsüchtige Zwecke nur allzu deutlich hervorleuchteren, erklarten sich der deutsche Raiser Leovold I. und fammtliche Churfursten des deutschen Reichs einmuthig mit dem frartften Machdruck, vor Allen aber der große Churfurft von Branden: burg, Friedrich Wilhelm, der auch vors guglich, durch das bei ihm niedergelegte Tefta: ment des letten Churfurften von der Pfalt, hiezu berechtigt war, und ber fich besonders gegen die von Frankreich vorgeschlagene Ente

scheidung dieser Ungelegenheit durch den It & mischen Bischof, als Protestant so wurs dig als fraftvoll gegen den machtigen Eudwig XIV., dem er, der einzelne deutsche Churfurft, sich schon in dem Vernichtungsfrieg, den Franks reich 1672 gegen den Freistaat der Niederlande erdffnete, als ein Gerechtigkeit liebender Beld entgegen gestellt hatte, erklarte. Drei Jahre lang ward unterhandelt, und als endlich der Ausspruch des Gesethes Frankreichs Forderung gen für nichtig erklarte, griff der übermuthige chraeizige, von seinem gefühllosen, verfole gungssüchtigen Kriegsminister Louvois und dem despotischen Grundsaß, den er bestane big im Munde führte: "L'état, c'est moi!" geleitete Ludwig XIV. ju dem Rechte des Starkern, und brach 1688 (unglücklicher Beife. gerade in dem Todesjahr des großen Churs fürsten von Brandenburg) mit einer überleges nen Heeresmacht in die Rheinpfalz ein. Die unaussprechlichen Greuel, welche die Frangofen. in diesem graßlichen Kriege, bis jum Ryss

wicker Frieden 1697, unter Unführung des Mordbrenners Melac, verübten, find jebem Deutschen, ber Etwas von seiner vater: landischen Geschichte weiß, bekannt. Im Das men des aller driftlichften Ronias, Lud: wigs XIV., wurden die wehrlos eingenommes nen Churpfalgischen Stadte, Beidelberg mit fei: nem herrlichen Schloß, Mannheim, Ingelheim, Bachgrach, Rreugnach u. f. w. nicht nur mit der emporenoften Graufanikeit geplundert und gebrandschaft, sondern auch noch bis auf den Grund abgebrannt. Celbit aber auch den freien Reichsitadten Worms, Spener, Offen: bach und Effingen, ben Markgräflich Baden: ichen Stidten, Baden, Pforgheim und Ras ftadt, den Churmaingischen Gernsheim und Brug, den Chuetrierschen Ortschaften Rocheim, May und Danfterreiffel, der Churcolnischen Stadt Undernach, der Bifchoflich Luttichichen Stadt Sun u. f. w. widerfuhr daffelbe ichrecke liche Schick al. Die blubenoften Kluren wurs den zu Wafteneien verheert, ganze Walder

von Obstbaumen niedergehauen, ja felbst bes Wingers muhevoller Fleiß, die Weinreben von ben Bergen ausgerottet, und die unglücklichen Bewohner diefer Gegenden, wo fie der Buth von Feuer und Schwerdt entrannen, dem hungertode Preis gegeben. In Paris aber ward nach der fürchterlichen Berwüftung heis delbergs das Te Deum gesungen, und eine Denkmunge mit der Inschrift geschlagen: Rex dixit et factum est! Wie das Berg der unglucklichen Elisabeth von diefen Sieges: botschaften und Triumphen zerriffen ward. fprechen keine Worte aus. Wachend und trau: mend fand das entfekliche Bild ihrer vermufte: ten Beimath vor ihrer Geele. Gie fab im Beift ihr geliebtes Beidelberg, den Wohn: fis ihrer jugendlichen Freuden, in Flammen, sah ihre Gespielinnen und Freunde verzweif: lungsvoll umherirren, ihr ganges herrliches Baterland und feine guten friedlichen Bewoh: ner allen Qualen und Schrecken der grauele haftesten Berheerung durch Raub, Brand und

Mord rettungslos dahin gegeben, und hatte feine Gulfe für diefes Itebermaß des tief: ften menschlichen Elends, wie feine Theil: nahme für ihren unermeflichen Jammer! "Es war mir in jenen fürchterlichen Jahren," fdrieb fie im Sabr 1716 an die Pringeffin von Ballis, ,, als wurde ich von einem bofen Geifte verfolgt. Des Natts lag ich wie auf glubenden Roblen und ichreckliche Traume ange stigten meine Zeele. Noch jest schaubert mir die haut, wenn ich daran benke." Bu der: felben Bit aber, da ihrer Baterlandse liebe diefer unendliche Schmerg bereitet marb. hatte auch ihr religiofes Gefühl ein nicht geringeres Leiten, durch die am 22ten Det. 1685 erfolgte, unmenfchliche Mufhebung des Edifts von Rantes zu tragen, wodurch Ludwig XIV. (von den Zesuiten und der Frommelei der heuchlerischen Maintenon dazu vermocht) die Sugenotten feines Reichs. ihrer bisherigen firdlichen und burgerlichen Rechte, so graufam als widerrechtlich bergubte.

Bekanntlich war es auch hier Friedrich Wilhelm der große Churfürst von Brandens burg \*), der, den Haß des mächtigen Monars den Frankreichs nicht scheuend, sich der von Neuem in Frankreich so furchtbar Verfolgten mit der ganzen Kraft, die ihm zu Gebote stand, annahm, indem er an 20,000 dieser

\*) "Le Roi chassa les réformés de son royaume, et l'Electeur les recueillit dans ses Etats. Sur cet article le prince superstitieux et dur est bien inferieur au prince tolérant et charitable; la politique et l'humanité s'accordent à donner sur ce point une préférence entière aux vertus de l'Electeur, " fagt Friedrich der Große in feiner geiftreichen, nur für Ludwig XIV. noch viel gu fcmeichel= haften Parallele deffelben mit dem großen Churfursten, in seinen Mémoires pour servir à l'histoire de la Maison de Brandebourg. Ludwig fteht in jeder Begiehung tief unter Friedrich Bilbelm, beffen Grobe wirfliche, Ludwigs aber nur Scheingroße war. Darum trug Ludwig XIV. den be= ablten Ramen bes Großen auch mit fich gu Grabe, den Friedrich Wilhelm von Braubenburg wohl erworben, noch bei der fpateiten Nachweit tragen wird.

unglucklichen reformirten Frangofen durch Une terftugungen jeder Urt in feine Staaten gog. die dadurch nicht bloß an Bevolkerung, sondern auch in hinficht auf Runfte, Fabriten, Sans tel und geistige Rultur bedeutend gewannen. Diese alles menschliche Gefühl emporende Be: bruckung der Reformirten mußte der edeln Bergogin um fo tiefer ju Bergen geben, ba fie, ungeachtet ihres außern Uebertritts gur katholischen Religion, wozu ihre Bermahlung fie gezwungen, im Grund ihrer Geele doch immer eine aufrichtige Protestantin blieb. ,, 2018 ich nach Frankreich kam," sagt fie in einem ihrer Briefe, "Schickte man drei Bis Schofe ju mir, die mich in den Grundfagen der katholischen Rirche unterrichten sollten, sie glaubten aber alle drei gang verschieden. Ich horte fie an, nahm mir das Befte aus ihren Lehren und vereinigte es mit meiner Religion. Ich mache alle außern Gebrauche mit, gebe auch wochentlich mit dem Ronig in die Meffe, aber ich bete auch eben so oft aus Lutherischen

Erbauungsbüchern " Desonders war ihr alles Dondthum und Pfaffenwesen im hochsten Grade verhaft. In ihren Briefen fpricht fich dieser Haß häufig mit seiner ganzen harte und Bitterkeit aus. Aber wie hatte fie auch anders empfinden konnen, da fie nicht nur die Rreaturen der Mainrenon, die koniglichen Beichtvater la Chaise und Tellier, sons bern felbst Kardinale, wie Polignac, Rohan, Biffi, Alberoni und vor allen Dubois, den schändlichen Berführer ihres eigenen Sohnes, als die nichtswurdigften und sittenlosesten Menschen kennen gelernt hatte, und täglich unter ihren Augen die schändliche sten Frevel unter dem Deckmantel der allein: seligmachenden Religion vollführen sah. Go misbilligte fie es denn auch in den ftartften Ausdrücken, daß der hannoverische Pring Mar, Bruder Georgs I. jur Papistischen Religion übergegangen war, und als sie ere fuhr, daß den erhabnen Leibnig der haß ber hannobrijchen Geiftlichen, weil er fich

ihren Besuch auf feinem Sterbebette verbeten hatte, bis in das Grab verfolgt hatte, fchrieb fie: "Wenn die Leutte gelebt haben, wie dieser Mann, kann ich nicht glauben, daß er von nothen gehabt hat, priefter bei fich ju haben. Denn fie konnten ibn nichts lebren. er mußte mehr als sie. Gewohnheit ift feine Gottesfurcht und das Abendmahl als Gewohn: heit betrachtet, hat keinen moralischen Werth, wenn das herz von edeln Gefinnungen leer ift. Ich zweiffle also gar nicht an deß herrn Leibniß Geeligkeit." Man fieht aus alle dem, wie Unrecht der Bischoff Massillon hatte, in seiner Leichenrede auf sie (worin er übris gens ihre Frommigkeit mit dem vollsten Rechte preist), von ihr zu segen: "Jamais de retour sur la foi, qu'elle avoit quitté, parce qu' elle l'avoit quitté volontairement; jamais de doute sur le parti qu'elle avoit pris, parce qu'elle l'avoit pris par conviction," und indem er sogar noch hingu fügt: "Les préjugés de l'erreur

qui avoit présidé à son éducation, ne paroissoient plus en elle, que par une docilité plus religieuse aux mystères de la foi, " so spricht aus ihm hier vollends nur der eifrige Ratholik. Wie innig ihr Gemuth aber von mahrhafter Religiosität durcherungen war, davon zeugen nicht bloß Massillons Worte, sondern ungablige Stellen ihrer Briefe. "Reine Absolution," fagt sie u. a., "tann Erwas taugen, wenn die dazu erforderlichen Bedingungen und die rechte Reue der Gunde nicht vorhanden find, denn sonft find alle Dries ster so gut wie der Pabst selber." Un einem Hof, der von Pfaffen, wie die obengenann: ten, und einer Betschwester, wie die Da ine tenon, beherricht war, mußte eine folche Auftlatung freilich als Freigeisterei ers scheinen, womit man benn auch ihren Unglaus ben an Beifterericheinungen erklarte, über die fich diese helldenkende Fürstin bei jeter Bele: genheit mit ihrer gewohnten Freimuthigfeit von herzen luftig machte. Go ichreibt fie

unter andern im Betreff des vom ganzen fran; zöfischen Hofe steif und fest geglaubten Gestüchte: daß in einer Gallerie des Schlosses zu Kontainebleau sich der Geist Franz des Erzst en allnächtlich in einem grünsammtnen Schlasse rock sehen lasse: "Ich habe oft des Nachts in der Gallerie spaziert, aber der gute Franzois premier hatt mir nie die Shre angesthan, sich vor mir sehen zu lassen; hatt viels leicht mein Gebet nicht vor gut genug gehalzten, ihm aus dem Fegseuer zu helsen, undt hierin mag er wohl recht haben."

Unerschütterlich fest, wie diese Consequenz in ihrem religibsen Glauben, blieb auch die ihres herrlichen deutschen Sinnes überhaupt, obschon sie ein halbes Jahrhundert lang nur von Franzosen umgeben, lebte. Dieser Sinn, den so Viele in jenem Lande verloren und noch verlieren, spricht sich nicht nur in einzelnen Stellen, sondern in allen ihren nach Deutsche land, wie an die Prinzessin von Wallis ger schriebenen Briesen und selbst schon dadurch,

daß sie sammtlich in deutscher Gprache vere faßt find, auf das Erfreulichste aus. Als der Geb. Rath v. Harling ihr einmal frans ablisch zu schreiben anfing, bat sie ihn drine gend, deutsch an sie zu schreiben, und citir: te, um ihm ju zeigen, daß fie ihre Mutter: sprache nicht vergessen habe, sogar eine platte deutsche Stelle, die auf ihre Jugendjahre eine locale Beziehung hatte. Durch diese bes ftåndige und mit fo lebhaftem Gifer fortgefeste Hebung in Deutschschreiben, brachte fie es denn auch wirklich dahin, daß fie, ob fie gleich 50 volle Jahre hindurch nur frangosisch um sich sprechen hörte, ihrer edeln deutschen Mut: tersprache nie vergaß. Auch las sie, so viel fie ihrer nur immer habhaft werden konnte, deutsche Werke, und behielt bis an ihren Tod bie auhanglichfte Berehrung fur deutsche Bes lehrte, besonders Leibnis, deffen literarischen Briefwechsel mit frangofischen Schriftstellern fie selbst beforgen half, und nach deffen Tode fie and für Fontenelle alle die Beitrage

und Papiere von Hannover kommen ließ, welt de dieser zu seiner Lobrede auf ihn, zu erhalt ten wunschte.

Ihr Wohnzimmer war mit den Portraies fast aller ihrer deutschen Berwandten, Freunde und Freundinnen geschmückt, so daß St. Sie mon fagt: "Elle passoit toutes ses journées dans son cabinet à considerer les portraits des princes allemands dont elle l'avoit fait tapisser, et à leur écrire des Volumes. Elle aimoit eperdument son fils, on peut dire à l'excès, le duc de Lorraine et ses enfans parceque cela avoit trait à l'Allemagne, et singulièrement ses parens et sa nation qu'elle n'avoit jamais vne. " (?) Eben so behielt sie, soviel sie es nur immer vermochte, ihre guten einfachen deutschen Sitten und alle ihre vaterlandie ichen Bewohnheiten in ihrer außeren Lebens: art bei; ja ihre Borliebe für ihr theures Deutschland erstreckte sich sogar bis auf

Sprife und Trank, und fie rechnet fich's gleichsam zur Chre in ihren Briefen an, meh: rere deutsche Gerichte am Verfailler hofe ein: geführt zu haben. "Niemand ift verwundert," Schreibt fie u. a., "daß ich die Metwürfte (die fie fich jahrlich von Braunschweig in gros Ben Quantitaten kommen ließ) gern Effe, ich habe auch hier den roben Schinken in Moden gebracht, alle Menschen ift es nun auch hir undt viel von unfern deutschen Essen als Sauer: undt Suffraut, Rrantfallat mit Speck, Braunenkohl auch Willbrett daß man hir schier gar nicht ift, daß alles habe ich à la mode gebracht, und pfannenkuchen mit Buckling dem autten Konig Effen gelehrt. Ich habe mein tentsches Maul so auf die teutschen Speißen verleckert, daß ich keinen Einsigen frangofischen ragout leiden fann. Alles das frembde Zeug ist mir durchaus zuwider. Ich bin in Allem gan; auf ben teutschen Schlag." u. f. w. So ergriff fie denn auch mit hoher Freude

jede Gelegenheit, wo sie ihren Landsleuten in Daris durch ihren Ginfluß nublich werden tonnte. Mit einem Wort: fie war folz darauf, eine Deutsche zu fenn, und noch im Jahr 1717 Schrieb sie deshalb an die Prins geffin von Ballis: "Ich habe nie frango: fifche Manieren gehabt noch annehmen können, benn ich habe es jederzeit fur eine Ehre ges halten eine Teutsche zu sein und die teutsche Maximen zu behalten ob wohl sie hier nicht gefallen." Dit eben der Seelenftarte, mit der Elisabeth gelebt, ging fie auch ihrem, im Jahr 1722 erfolgten Tode entgegen, nache bem ihr Gemahl ichon im Jahr 1701 geftors ben war, und sie also gerade 30 Jahr als Gattin und 20 als Wittme des herzogs von Orleans in Frankreich zugebracht hatte. Die ruhige, Gott ergebene, Fassung ihres Gemuths, mit der sie in all dem Schimmer ihrer irdischen Berrlichkeit an ihren Tod gedachte, geht besons ders aus ihren letten Briefen an Br. v.

Harling hervor. "Ich bin fest persuadirt," Schreibt fie ihm u. a., " daß meine Stunde gegablt ift. Ich befehle Alles Gott dem Alle machtigen und bin weitter in feinen Gorgen was daraus werden wird. Das ware wohl eine große Thorheit, wenn die Großen fich einbilden follten, daß unfer herr Gott maß besonders vor sie machen sollte. Ich weiß wer ich bin und lasse mich hierin nicht betriegen." Um 1. Septbr. 1715 ftarb auch nach einer 52jahrigen Regierung Ronig Ludwig XIV. felbst, dieser so groß beginnende und so flein endende Monarch, von dem, obschon er bes ståndig das Wort: "L'état c'est moi" gu außern pflegte, Marmontel fo treffend fagt: "Celui de tous les rois qui affecta le plus la domination, fut dominé toute sa vie," und Montesquieu: "Il aima la gloire et la religion et on l'empecha toute sa vie de connaitre ni l'une ni l'autre." Mit bem Tote diefes driftlichen Sardanapals bes

gannen für sie endlich noch freundliche Tage ber Ruhe, da ihr Sohn, der sie mahrhaft schäfte, nunmehr Regent von Frankreich ward. Aber ihr Schiekfal beschied ihr dies Glück leider erst in einem Alter, wo sie sich desseheiten nur noch wie ein muder Wandrer des heitern Abendrothes nach einem stürmischen Tage erfreuen konnte.

Thre Briefe aus dieser letten Zeit enthalz ten noch viele der ehrwürdigsten and rühmlichz sten Jüge. So schreibt sie z. B. in Veziehung darauf, daß man ihr nicht undeutsich zu verz stehen gegeben hatte, wie ihr Sohn durch den Tod des jungen Ludwigs XV. (ben eine Mainten on an ihrer Stelle bald deshalb hier weggeräumt haben würde) ein entschiedes nes Recht auf den Thron selbst erhalten köns ne: "Es wäre eine ungerechte Sache, des jungen Königs Todt zu wünschen, weillen meis nes Sohns Interesse dadurch besördert würde. Bewahre Gott solche Barbarische Sentiments gu haben! die ich fur Gunden halte. Und follte ich leben konnen, bis diefer junge Ronig beirathet undt Erben bekommt, werde ich nicht darüber murren. Was gerecht ift, da finde ich mein Lebtag nichts gegen zu sagen, sollte es auch gegen mir selber sein." Wenn alfo der Dac Regent, wie einige Geschichtschreiber meinen, wirklich auch die Absicht gehabt haben follte, fich an Ludwigs XV. Stelle auf den frang. Thron ju schwingen, so hat fie gewiß alles aufgeboten, ihn von diesem Plan abzu: bringen. Das Ende ihres Lebens, in welchem fie fonit einer fast ununterbrochenen Befund: beit genoffen hatte, wurde noch durch die Une geschicklichkeit der Pariser Merzte und eines Chirurgen, der ihr bei einem an fich schon übel verordneten Aderlaß, noch überdem die Alder zu tief schlug, und ihre Entfraftung das durch beträchtlich vermehrte, beschleunigt. In: dessen scheint sie doch ihren Tod nicht so fruh gegindet zu haben, denn sie entschloß sich noch

wenige Tage juvor ju einer Reife nach Rheims, um dort noch der Rronung Lude wigs XV., Ludwigs XIV. Urenkels, beigue wohnen. Bergeblich drangen ihre Merzte und Freunde mit den Bitten in fie, davon abzue stehn. " Nein, erwiderte sie, erst will ich das liebe Kind noch in seiner irdischen Berrs lichkeit sehn, und dann mit Freuden zur une verganglichen hinübergehn." Gie reifte auch wirklich nach Rheims ab, und wohnte, fo schwach sie war, der heiligen handlung bei. Sie ließ sich selbst am Ultar auf ihre Kniee nieder, und betete ju Gott um Beil und Ges gen für den jungen König. Todtlich frank aber fehrte fie nach St. Cloud guruck, mo fie imei Tage darauf, am 8. Octbr. 1722, im 70ften Jahre ihres Alters fauft und ruhig entschlief.

So lebte und ftarb eine deutsche Fürsten: tochter, die, eine der edelsten und startherzige ften ihres Ranges und Geschlechts, der vas terlandische Geist unzertrennlich, wie keine vor und nach ihr, begleitete, als sie, ihr Naterland auf ewig zu verlassen über ben Rhein ziehend,

"Das schwanke Brett "Hinüber trug auf jene linke Seite, "Wo deutsche Treu vergeht!" Auszüge aus ihren Briefen.



Bekenntnisse ber Herzogin von Orleans, Elisabeth Charlotte.

## 1.

## Heber fich felbft.

(Geb. zu Heidelberg 1652, Herzogin von Orleans
1671, gest. 1722.)

"Sätte mich mein Herr Bater so sehr geliebt, als ich ihn, hätte er mich nicht in ein so ger fährliches Land geschieft, wie dieses, und worhin ich wider Willen, aus purem Gehore sam, gegangen bin. — Falschheit passirt hier vor Berstand und Aufrichtigkeit vor Einfalt. Ich bin hier weder schlau noch verständig, und habe oft sagen hören: Vous ètes trop d'une pièce. — Warum ich mich in nichts mischen will, das will ich offenherzig heraus sagen:

ich bin alt, habe mehr Ruhe vonnothen, als geplagt ju fein; ich mag nichts anfangen, was ich nicht wohl ju Ende bringen konnte; regieren habe ich nie gelernt; ich verstehe mich weder auf Politik, noch auf Giaats: sachen, und bin viel zu alt, was so schweres ju lernen. Dein Gohn hat Gottlob! Bers ftand, die Sache ohne mich auszuführen; ju: dem so wurde es zu viele jalousie bei seiner Gemahlin und altesten Tochter ju Wege brine gen, die er lieber hat als mich; das wurde ein ewiger Bank fein, und das ift meine Sache nicht. Man hat mich genug geplagt, aber ich habe fest gehalten, ich wollte meines Sohnes Gemablin und Tochter gern ein gutes Exempel geben; denn dieses Konigreich ift ju seinem Schaden, durch alte und junge Weiber regiert worden. Es ist einmal Zeit, daß man die Mannsleute gewähren läßt, also habe ich die Parthei gefaßt, mich in gar nichts zu mie Schen. In England konnen Weiber regieren, aber wenns recht gehet, sollten in Frankreich

die Danner allein regieren. Bogu follte es mir nuben, mich Tag und Macht ju qualen? Ich begehre nichts als Friede und Ruhe. Alle die Meinigen find todt, für wen follte ich mich in Gorgen fegen? Meine Zeit ift nun vorbei, muß nur seben so ju leben, damit ich ruhig sterben kann; und es ift schwer in gros Ben Weltgeschäften ein ruhiges Gewiffen zu behalten. - Rann ich durch meine Recome mendation armen Leuten helfen, bei den Ra: then von jedem Conseil, employire ich mich von Herzen dazu, geschichts, bin ich froh, geschichts nicht, denke ich, daß es Gottes Wille nicht gewesen, und gebe mich zufrieden. -Meinen Herrn habe ich in den letten drei Jahren gang gewonnen, mit ihm felber über seine Schwachheiten zu lachen, und alles ohne Born ins Beriren zu drehen. Er hat nicht mehr gelitten, daß man mich bei ihm vers laumdet hat; hatte ein recht Vertrauen zu mir, nahm allezeit meine Parthei, aber vor: her habe ich erschrecklich gelitten. Ich war

recht im train glucklich ju fein, wie mir unfer Berr Gott den armen Beren genommen hat, und alle Sorg und Muhe so ich 30 Jahr lang genommen, um glucklich zu werden, habe ich in einem Augenblick verschwinden sehen. -Ich bin von Natur ein wenig milgfüchtig; aber im Bette liegen ift gar meine Sache nicht, sobald ich wacker werde, muß ich her: aus. - Ich fruhftucke felten, thue ich es aber, so nehm ich nur einen Butterrahm. Alles fremde Zeug kann ich weder leiden noch vertragen, nehme weder Chocolade, Raffee, noch Thee; alles diefes ift mir durchaus que wider. Ich bin in allem gang auf dem dente Schen Schlag, finde im Effen und Trinken nichts aut, als was auf dem alten Ochlag ift. -Vor diesem hieß man mich immer soeur pacifique, weil ich allzeit meinen möglichen Fleiß that, Monfieur mit feinen Baafen, der groe Ben Mademoifelle und der Großbergogin, in Einigkeit ju haiten; fie gantten fich gar oft, und das wie rechte Kinder, um die größten

Bagatellen von der Welt. - Monsieur feel. mein Gemahl, war jaloux von seinen Rin: bern, jog fie mir ab, fo viel er konnte; über meine Tochter ließ er mir mehr Authoritat und über die Ronigin von Sicilien, als über meinen Sohn; fonnte doch nicht wehren, daß ich ihnen nicht brav die Wahrheit sagte. Meine Tochter hat ihr Leben nichts gethan, woruber ich mich hatte beschweren tonnen. - Wenn man nach der Parifer Manier den Beiraths: kontract macht, hat man alles insgemein, aber der Mann ist Maître de la Communauté. Man rechnet nur, was man im Beirathsauth mitgebracht hat, drum hat man nicht einmal wissen konnen, was man vor mich empfangen. Wie man gemeint, daß ich nach meines Herrn Tode, den Progeß ju Rom gewinnen konnte, und Geld bekommen, hat mir die alte Bott ins Ronigs Namen sagen laffen, ich sollte versprechen, wofern ich meinen Progeß gewin: nen follte, meinem Gohn fogleich die Salfte ju verschreiben, und wenn ichs nicht thate,

sollte ich des Königs Ungnade zu gewarten haben; ich lachte und antwortete: ich wußte nicht warum man mir drohete, da ich ja feine andere Erben hatte als meinen Gohn, daß es aber billig ware, wenn mir was zukame, daß er meinen Tod erwartete, und daß der Ronig ju gerecht ware, mir ungnädig ju sein, wenn ich nichts thate, als was recht und billig ift. Bernach fam die Zeitung, daß ich meinen Pros geß verloren, welches mir aus oben gemeldeter Ursach nicht Leid war. — In der ganzen Welt können wohl keine häßlichere Hände ges funden werden als die meinigen. Der Ronig hat mirs oft vorgeworfen, und mich von her: gen mit lachen machen; denn wie ich mich in meinen Leben nicht habe piquiren konnen mas hubsches zu haben, so habe ich die Parthie genommen, felber über meine Saglichkeit ju lachen, das ift mir recht wohl bekommen; habe oft genug zu lachen gefunden. - Die Ro: nigin von Sicilien fragte mich einmal, ob ich nicht, wie zu ihrer Zeit, mit dem Ros

nige spazieren führe? Da schrieb ich diese Berse:

"Cet heureux tems n'est plus, tout a changé de face,

"Depuis que dans ces lieux les Dieux ont

"La fille de Minos et de Pasiphaë."

Der Torci brachte es der Zott (Mainte: non) an, als wenn ich es auf sie gesagt hatte; das war auch wahr, der Konig mußte deswegen lange mit mir troken. - Die Leute mit einem Sang-froid habe ich gern. Die arme Dauphine von Bayern Schickte mir alle junge étourdis ju, weil ste wußte, daß mir dies charactère jumider ift, und wollte sich nachher über meine chagrine Miene ju Tode lachen. - 3ch bin recht froh gewesen, wie mein Bert feel. gleich nach meiner Tochter Geburt lit a part gemacht hat, denn ich habe das handwert, Kinder ju betommen, gar nicht geliebt. Wie mirs J. L. proponirten. antwortete ich: "Oui, de bon coeur, Mon-

sieur, j'en serai très contente pourvû que Vous ne me haïssiez pas, et que Vous continuez à avoir un peu de bonté pour moi." Das versprach er mir, und wir waren beide schr content von einander. — Es war auch aar verdrieflich bei Monfieur ju schlafen, er fonnte nicht leiden, daß man ihn im Schlafe anrührte; mußte mich also so sehr auf den Vord legen, daß ich oft wie ein Sack aus tem Bett gefallen bin, war alfo herglich froh, wie Mons, en bonne amitié und ohne Born proponirte, daß jedes in seinem Avartement apart schlafen sollte. Melnen zwey Rindern hat man Monsieur's und meinen Nahmen ges geben, so daß der Bub Philipp und das Madden Elisabeth Charlotte beift. Mun ift eine Liselotte (so wurde die Ber: jogin als Rind von ihren Eltern genennt) mehr auf der Welt. Gott gebe daß fie nicht une glücklicher als ich seyn moge! - Man hat auch versucht, mir De Chateauthierry abwendig zu machen; das alte Weib hat ihren

möglichsten fleiß dazu angewendet, aber ohne mir mas zu fagen, ist sie mir treu geblieben, ich habe es anderwarts erfahren. - Daß Mde de Monaco die Weiber liebte, das ift wahr. Gie hatte mich auch gern auf diesen Sprung gesett, hat aber nichts dabei gewone nen, welches sie so fehr verdroffen, daß sie darüber geweint. Hernady wollte sie mich in den Chevalier de Bendome verliebt machen, das ging auch nicht an. Sie sagte oft, sie wüßte nicht, von welcher Natur ich ware. nichts nach Weibs : und Mannsleuten ju fras gen. Die deutsche Ration mußte falter fein als alle andere. — Ich habe nur 100 L'd'ors Spielgeld gehabt bis nach meiner Frau Muts ter Tod. Bie Monf. scel. Geld aus der Pfalz bekommen, hat er mir noch einmal so viel gegeben, welches mir aber wenig geholfen, benn es mar allemal vorgegeffen Brodt. -Mad. de Montespan warf mir allezeit vor, daß es eine Schande sei, daß ich keine Ambition hatte, und mich in nichts mischen

wollte. Ich antwortete ihr: wenn jemand ftarte Intriquen gemacht hatte, um Madame ju werden, konnte ihr der Gohn hernach nicht erlauben, diefen Stand ruhig ju genießen? Vildet euch also ein, daß ich es so geworden bin, und laßt mich in Ruhe. Gie fagte; Vons ètes opiniatre. Ich sagte: Non Madame, mais j'aime mon repos, et regarde toute votre ambition comme pure vanité. Ich meinte, das Weib mußte aus der haut fahren, fo bos mar fie. Gie fagre: mais essayés, on Vous aidera. 3ch antwortete: Non, Madame, quand je songe, que Vous qui avez cent fois plus d'esprit que moi, n'avez pû Vous maintenir à la cour, que Vous aimez tant, que serai - je moi pauvre étrangére, qui n'entends rien aux intrigues et qui ne les aime pas. Sie murde bos und facte: Allés, Vous n'ètes bonne à rien! -Der Konig hatte beffere Opinion von meinem Birnkaften, als er es werth ift. Denn er hat mich mit aller Gewalt mit meinem Gohn wole

len ant Regentin machen. Gott fei Dant! daß er es nicht gethan, ich ware sonft jum Marren darüber geworden. - 3ch habe nie frangoffiche Manieren gehabt, noch annehmen tonnen, denn ich habe es jederzeit für eine Ehre gehalten eine Deutsche ju fein, und die deutschen Maximen zu behalten, welche hier felten gefallen. - Wenn große Fefte vor diesem waren, machte mich Monf. seel. roth anthun; ich that es ungern, denn ich habe den Dut nie geliebt, und liebe nichts, mas mir ungemächlich ift. - Weil man fahe, daß die Mareschalle de Clerambeau mir atta: dirt wurde, that man fie meg, und gab meine Tochter in der Mareschalle de Grancen Sanden, welche meines araften Feindes des Chevalier de Lorraine Kreatur war, und ihre jungste Tochter dieses Chevalier declarirte Maitreffe. Man tann gedenken, mas das für ein ichon Erempel für meine Tochter mar, es half aber weder Bitten noch Sagen. - Satte man mir noch weniger geben konnen, hatte

man es auch gethan, Meriten halber habe ich nichts meritirt, aber wohl darum, daß Mon: fieur von dem Meinigen genoffen. 3ch habe nicht mehr als 45,000 Franken, das gehet des Jahrs gerade auf. — Ob zwar Berfails les die schönften Spazierfahrten bat, so fuhr und ging doch niemand spazieren als ich. Der Konig pflegte zu sagen: Il n'y a que Vous qui jouissez des beautés de Versailles. -Ich habe allzeit mein eigen haus gehabt, aber fo lange Monf. gelebt, hat er mich nicht Meie fter darüber sein laffen, weil alle seine Kavo: riten haben davon profitiren muffen, und feine einzige Charge bei mir gekauft worden, wo man nicht der Grancey, dem Chevalier de Lorrain und Locarte, oder Ddr. Spies fou, pot de vin bezahlen muffen. - 3ch bin oft zu der Maintenon gegangen, und habe mein Bestes gethan, ihre Freundschaft zu gewinnen, habe aber nie dazu gelangen tonnen. — Ich muß wohl häßlich sein, ich habe gar keine traits gehabt, kleine Hugen,

furte dice Rafe, platte lange Lippen, das fann fein Geficht formiren; große hangende Backen, ein groß Geficht, und bin gar klein von Derson, dick und breit, kurger Leib und Schenkel: Summa Summarum, ich bin gar ein häßlich Schatchen. Satte ich fein gut Ges muth, konnte man mid niegende leiden. Um ju feben, ob ich Berstand in den Augen habe, mußte man fie mit einer Microscope oder wes nigstens mit einer Brille mit conserven ans fenen, sonst ift es eine Kunft davon zu judis ciren. - Ob Monf. feel, zwar febr viel von mir gezogen, habe ich doch alles cediren mufe fen. Jumelen, Meubles, Gemalde, Summa, alles was von haus kommen ift, sonften hatte ich nicht genug gehabt nach meinem Stande gu leben, und mein Saus, fo gar groß ift, gur unterhalten, welches mir in meinem Ginn res putirlicher ift, als mit Brillanten geputt gu fein. - Man hat mich übel tractirt, allein es ift ein wenig der Prinzesse de Palatine Schuld, die hat meinen Beirathskontrakt fo

übel auffegen laffen, und die Erben gehen nur nach dem Beirathskontraft. - Man hat mich, wie id) in Frankreich kommen bin, mit drei Bischöfen Conferengen über die Religion hal: ten laffen. Gie glaubten alle drei Different, aber ich habe aus allen dreien eine Quinte effenz gezogen, woraus ich meine Religion for: mirt. - Die alte Zott und ihr Anhang bat mich abscheulich von der Dauphine haffen mae chen, sie sagte mir oft durotés durch ihren Rath, und hoffte, ich wurde mich gegen bie Dauphine so emportiren, baß fie Urfach haben wurde, mich bei dem Ronig ju verklagen, und ber Konig einen Saß auf mich werfen; aber weil ich der alten Zott Manier samt alle ihren Geschmeis wohl kannte, so habe ich ihr die Luft nicht geben, fondern nur über alles ges lacht, was fie mir hartes gefagt, ließ mich gegen andere verlauten, daß was die Dauphine mir unhöfliches sage, nur Kinderwerk fei, so fich wohl andern wurde, wenn sie zu Jahren kommen würde. Wenn ich mit ihr reden wollte,

aab fie mir keine Antwort, und lachte hamifch mit ihren Damen über mich; Mesdaines, entretenés moi, je m'ennuïe, und sahe mich mit Berachtung an. Ich fabe fie nur an und lachte, als wenn ich fein Saar darnach fragte. 3d fagte der Bott im Lachen! Mde la Dauphine tractirt mich ubel, mit ihr werde ich keinen Bank anfangen; allein follte es zu grob sein, möchte ich wohl den Konig fragen, ob es Abre Maj. fo haben wollen. Die Zett ere schrak, denn fie mußte wohl, daß ihr der Ros mg befohlen hatte, höflich mit mir zu leben. Sie bat mich gar inftanbig, dem Ronig fein Wort davon ju jagen, ich muebe jeben, baß es fich andern follte. Scittem hat es fich in ber Toat geandert, und hat fie beffer mit mir gelebt - Satte iche dem Ronig geflagt, daß mich die Dauphine fo übel tractiet, murbe ber Ronig bos geworben fein und brav gezürnt haben, aber bie Dauphine murde mich befto mehr gehaft, und fie und ihre alte Cante würdens toppelt mir eingetrankt haben. -

Rach bes Konigs Tod bin ich nach St. Cor gefahren, und habe dort Mite Maintenon besucht. Sie fragte mich, wie ich in ihre Rammer fam: Madame, que venez-Vous faire ici? Ich sagte: "Je viens mêler mes larmes avec celles de la personne que le Roi, que je regrette tant, a le plus aimé." C'est Vous, Madame, fagte fie: "oh! pour cela oni, il m'a beaucoup aimé, mais il Vous aimoit bien aussi. " 3th antwortete; Il m'a fait l'honneur de me dire, qu'il conservoit toujours de l'amitié pour moi, quoiqu'on avoit fait tout ce qu'on avoit pû, pour m'en faire hair. Ich habe hiermit nur zeigen wollen, daß ich alles wohl weiß, aber doch, weil ich eine Christin bin, meinen Keins den vergeben tonne. Sat fie das geringfte gate Blut im Bergen, fo muß fie es schmere gen, gutes zu empfangen von denen, fo fie all ihr Leben verfolgt hat. - Daß die Das men hier im Laube aufs Spielen erpicht fein, das ift schier der Ursprung von allem Uebel-

Man hat mir oft ins Gesicht gesagt: Vous n'etes bonne à rien, Vous n'aimez pas le jen. - Man wanscht nichts mehr, als meie nen Sohn und mich zu brouilliren. - Ich habe mich selber all mein Leben, so jung ich auch gewesen, so häßlich gefunden, daß ich nicht gern gehabt, daß man mich angesehen, und nie etwas nach Dus gefragt, denn Jume: len und Put ziehen die Augen nach sich. Es war ein Gluck, daß ich von dem humor bin, denn Monsieur feel., so gern geputt mar, hatte sonft taufend Streit mit mir gehabt, bloß darum, wer von uns die schönften Dia: manten anthun follte. - Man hat mich nie mit Juwelen geputt, ohne daß Monsieur selbst meine gange parure ordonniet, hat mir auch felber roth auf die Backen geftrichen. -Nach Monsieur Tode ließ mich der Konig fragen, wo ich hin wollte, ob ich in ein Rlo: fter zu Paris oder nach Maubuisson wollte, oder anders wohin? 3ch antwortete: daß weif ich die Chre hatte vom tonigl. Saufe gu

fein, konnte ich keine andre Mohnung haben, als wo der Ronig ware, wollte also gerade nach Berfailles; das gefiel dem Konig, fam qu mir, stachelte doch ein wenig, sagte, er batte mich fragen laffen, wo ich hin wollte, weil er nicht gedacht hatte, daß ich am felbi: gen Orte bleiben wollte, wo er ware. Ich fagte, ich mußte nicht, wer Ihre Maj. fo fälschlich von mir berichtet hatte; und daß ich mehr Respekt und Attachement für Ihre Maj. håtte, als alle die, so mich fälschlich angeflagt hatten. Darauf hieß der Konig alle Menschen hinaus geben, und wir hatten ein groß éclaircissement, in welchem mir der Konig vorwarf, daß ich die Mde de Maintenon haßte. Ich fagte, es ware mahr, daß ich fie haßte, aber nur aus Liebe fur ihn, und weil fie mir bose Officen bei ihm leiftete, aber wenn es Ihre Maj. angenehm sein konnte, daß ich mich mit ihr reconciliirte, ware ich bereit es ju thun. Die gute Dame hatte das nicht vorgesehen gehabt, sonft hatte fie den Konig

nicht zu mir gelaffen; dem Ronig aber verbrok die Sache so wenig, daß er mir bis an mein Ende gnadig geblieben. Er ließ die alte Sott holen, und sagte zu ihr: Madame se vent bien raccommoder avec Vous, machte uns embraffiren, damit war es gethan. -Er wollte hierauf, daß sie wohl mit mir leben follte, das that sie auch in Apparenz, aber unter der hand that sie mir allerhand Schae bernackel an. Ich fragte nichts darnach, nach Montarais zu reisen, aber ich wollte nicht bin. als wenn es eine disgrace ware, und man meis nen follte, daß ich etwas begangen hatte, um von Sof gejagt ju merden. Bu dem, mar ju fürchten, daß man mich 2 Tagereisen von bier wurde hungers sterben laffen, das mar meine Sache nicht, habe mich daher lieber mit dem Konig conciliiren wollen. In ein Rlofter ju geben, das war meine Gache gar nicht, und das hatte die Frau Bott gar gerne gee habt. — Alles was ich zu leben habe, stehet auf dem Ronig und meinem Gohn; mein Witts

wenthum ift nichts. Man hat mich im Une fang mohl bier ohne mir zu gablen, leben laffen, bin erft nach des Konigs Tode bezahlt worden; man war mir bei 300,000 Franken schuidig, was ware es denn gewesen, wenn ich zu Montargis auf meinem Bittwenfit ges wefen ware? - Die baversche Dauphine feel. fagte als: Ma pauvre chere Maman (fo hieß sie mich) où prens tu toutes les sottises que tu fais. - Ich machte einmal feue Mde la Comtesse de Soissons von Herzen zu lachen, sie fragte mich: d'où vient, Madame, que Vous ne Vous régardez pas en passant devant un miroir, comme cela tout le monde sait ici? Sch antwortete: C'est parceque j'ai trop d'amour propre pour aimer à me voir, laide comme je suis. - Den Ro: nig habe ich all mein Leben geliebt, that er mir was zuwider, war es oft nur Monsieur ju gefallen, denn meine Seinde, feine Favo: riten, thaten ihren möglichsten Fleiß, mich übel bei meinem herrn, und durch ihn bei bem Ronig ju feben, damit ich fie nicht ver; flagen möchte; und das war gar billig, daß der Konig seinem herrn Bruder mehr ju ge: fallen that, als mir. Aber wie Monfieur scel. das Herz aufgegangen war, und es ihm gereuet, mich so übel bei dem Ronig angetra; gen ju haben, und er es dem Ronig felbst be: fannte, da hat fich ber Ronig wieder ju mir gewandt, und Monfieur gleich geglaubt, uns angesehen der bosen Officen von der Rott. -Kalschheit und Aberglauben ift meine Sache gar nicht. - Mein Bruder hatte gern geseben, daß ich den Markgrafen von Durlach geheiz rathet hatte; aber ich hatte feine Inclination für ihn, weil er affectirt war, das fann ich nicht leiden. Er wußte wohl, bag man mich nicht gezwungen von seiner Liebe abzustehen, denn wie ich geheirathet, war er ston vers heirathet, und ehe man an meine Seirath bachte. Er schiefte mir einen Doctor von Durlach mich zu fragen, ob er feinem Bater gehorsamen sollte, und die Pringesfin von Sole

ftein heirathen? so antwortete ich: er konnte . nicht beffer thun, als feinem herrn Bater ge: horfamen, mir hatte er nichts versprochen, noch ich ihm, ware ihm doch obligirt für seine Offre, das ift alles, was zwischen uns beiden vorgegangen ift. - Ich habe nur 456,000 Livr. und so Gott will werde ich meinem Gohn keinen Heller Schulden lassen. — Mein Sohn hat mich nun auch reicher gemacht, und meine Pension mit 150,000 Livr. vermehrt. — Mein haus koftet mir jabrlich 298,758 Livr. Ich habe mich nie um ben Dus bekummert, Mone fieur feel, hierin allein gewähren laffen. -Wie ich in Frankreich tam, hatte ich nur 100 L.d'ors zu menus plasirs, das war allzeit vorgessen Brodt, hernach wie J. 2. Pfalgisch Geld bekommen, haben sie mir meine menus plaisirs vermehrt, und 200 L.d'ors gegeben, und wie ich julest in Gnaden fam, brachten R. E. seel. auf 1000 L.d'ors, aber bis auf ein Jahr vor meines Sohnes heirath gab mir der Konig scel. 1000 L.d'ore, das hat

mir geholfen. Wie ich aber meines Sohnes Beirath nicht wollte, hat man fie mir abge: jogen, und nie wieder gegeben. Bei der er: ften Reise, so ich nach Fontainebleau gethan, wollte mir der Konig 2000 Piftolen geben, aber Monsieur bat J. Maj. mir 1000 abzus gieben, und an Madame ju geben, idie ber: nach Konigin in Spanien geworden ift. 3ch habe nichts darnach gefragt, und mich nichts desto weniger zu Fontainebleau gemacht, vere lor alle mein Geld in hocca. Monsieur sagte mir felber, was er gegen mich gethan hatte, meinte mich zu piquiren; ich lachte aber nur darüber und fagte: Wenn Madame die 1000 Piftolen von meiner Sand nehmen wollen, hatte iche ihr von Bergen gern gegeben; das machte Monfieur gang beschämt, um es wieder au erseben, nahmen J. L. 600 L.d'ers, so ich über die 1000 verloren hatte, auf sich, damit ich nicht obligirt ware zu zahlen. - Wie ich das erfte Mal zu St. Germain am Sof tommen, tam unser Konig seel. gleich ju mir,

an chateau neuf, wo Monsieur feel, und ich logirten, und führten Monfieur le Dauphin au mir, so damals ein Rind von 10 Jahren war. Sobald man mich angezogen hatte, fuhr ber Konig wieder ins alte Schloß, empfing mich dans la salle des Gardes, und fuorte mich zur Konigin, sagte mir ins Ohr! n'en ayez pas peur, Madame, elle aura plus de peur de Vous, que Vous d'elle. Der Ronig war fo barmbergia, wollte mich nicht quittiren. Er fehte fich zu mir, und allemal, wenn ich aufstehen mußte, nemlich wenn ein Duc ober Prince in die Kammer kam, fließ er mich uns vermerkt in die Seite. - Mome de Rienne hatte viel Berftand und war poffirlich, aber ihr Maul verschonte niemand, als mich; denn wie ich sabe, daß sie den Konig und Monsieur feel. und allen Menschen abscheulich übers Maul fuhr, nahm ich sie einmal bei der Hand, führte fle in eine Ece und fagte: Madame, Vous ètes aimable, Vous avez beaucoup d'esprit, mais Vous avez une manière de

parler dont le Roi et Monsieur s'accommodent, parcequ'ils y sont accoutumés, mais moi, qui ne fais qu'arriver, je n'y suis point faite; je me fache quand on se mocque de moi, c'est pourquoi j'ai voulu Vous donner un petit avis. Si Vous m'épargnez, nous serons très bien ensemble, mais si Vous me traitez comme les autres, je ne Vous dirai rien, mais je m'en plaindrai à Votre mari, et s'il ne vous corrige pas, je le chasserai (denn er war mein Ecuyer ordinaire). Sie versprach mir, nie von mir tit reden, und hat mir auch parole gehalten. Monstene sagte oft: Mais comment failes Vous, que Madame de Fienne ne Vous dise rien de facheux? Ich sagte: c'est qu'elle m'aime. Ich wollte ihm nicht sagen, was id gethan, er wurde fie mir fonjt anges heht haben. — Den Pringen von Oranien hatte ich gern geheirathet, denn da hatte ich Boffanng, oft vei meiner herglieben Churfurs ftin ju fent. - Monfient feel. war im

Grunde ein guter Berr, hat mich mehr ges jammert als erzürnet, folde Schwachheiten zu haben. Etliche Mal bin ich doch auch ungee duldig geworden; aber wenn mein herr feel. mich wieder um Bergeihung gebeten, habe ichs ihm vergeben. - Ich hatte feine Cercles mehr, weil es gar rar ift, daß Damen à Tabouret ju mir kommen, sie konnen sich nicht resolviren anders als in robes battantes zu gehen. Ich hatte sie wie ordinair bitten laffen, zu meiner Audienz des Ambaffadeurs de Maltha zu kommen, es ist aber keine einzige gekommen. Wie Monsieur feel. noch lebte, und der Konig, tamen fie fleißig gu meiner Audienz. Damals waren fie noch nicht an den grand habit gewohnt, und wenn nicht genug famen, drauete Monfieur, es dem Ro: nia zu fagen. - In meiner Jugend bin ich sehr luftig gewesen; davon ift mir der Name Rauschenplatten Rnechtchen überkommen. -Des Konigs in England Geburtstag erinnere ich mich noch als wenn's heute ware. Ich

war icon ein muthwillig vorwißig Rind: Man hatte eine Puppe in einen Rosmarin: Strauch gelegt, und mir weis machen wollen, es waie das Kind, wovon ma tante nieter: gekommen; in der Zeit horte ich sie abscheulich Schreien, denn J. L. waren sehr übel, das wollte sich nicht zum Kinde im Rosmarins Strauch schiefen. Ich that als wenn ichs glaubte, aber ich verfteckte mich, als wenn ich Berftedens mit bem jungen Bulan und & 21. Barthaufen spielte, glitschte mid in ma tante Drafens, mo J. 2. in Rindesnölben wuren. und verftecte mich hinter einen großen Ochirm. fo man vor die Tour bei dem Ramin geftellt hatte, man trug das Rind gleich jum Ramin. um es ju baden, da froch ich heraus. Man follte mich streichen, aber wegen des gläcklichen Tages ward ich nur gegurnt. - Die Pfafe fen auf dem Klofter Jburg, um fich an mir au rachen, daß ich fie unschuldiger Weise pers rathen und dem albt gejagt haue, daß fie in einem Weiher vor meinem Lenfter genischt

hatten, welches ihnen der Abt verboten, hats ten fie mir anstatt Waffer immer einen gar weißen Wein zugeschättet. Ich fagte: ich weiß nicht, was das für ein Baffer ift, je mehr ich es in meinen Wein thue, je ftarker wird er. Die Pfaffen lachten und fagten: wir has ben gar guten Wein. Wie ich von Tafel ging, wollte ich in den Garten geben, hatte man mich nicht gehalten, ware ich in Weiher ges fallen; sobald ich auf den Boden fiel, schlief ich ein, man trug mich auf meine Rammer und legte mid ju Bett. Ich wurde erft Abends um 9 Uhr wacker, crinnerte mich doch Miles wohl. Es war an einem grunen Done nerstage. Id klagte dem Abt, was feine Mfaffen mir gethan hatten, fie murden ins Gefänanis gesteckt. Man hat mich aber wohl mit dem grunen Donnerstage verirt. - Ma Tante, unfere liebe Churfurftin ging im Saag nicht zur Princesse rojale, aber die Konigin. von Bohmen ging bin und nahm mich mit. Ma Tante fagte ju mir: habt acht Lifette,

daß ihr es nicht wie ordinair macht, und euch so verlauft, daß man euch nicht finden fann, folgt der Ronigin auf dem Sufe nach, damit fie nicht auf euch warten darf. Ich fagte: D, ma tante wird es boren, ich werde es gar hubsch machen, hatte aber schon oft mit ihrem Gohn gespielt, fand ihn bei feiner Frau Mutter, ich mußte aber nicht, baß es feine Frau Mutter war, nachdem ich fie lange be: trachtet, sahe ich mich um, ob mir niemand sagen konnte, wer die Frau mare. Ich sahe niemand als den Pring von Oranien, ging gu dem und sagte: Dites-moi, je vous prie, qu'est cette femme qui a un si furieux nez? Er ladite und antwortete: C'est la Princesse royale, ma mere. Da erfchraf ich von Bergen, und blieb gang frumm. Um mich ju troften, führte mich Mile Bende mit dem Pringen in der Pringeffin Schlaftammer, da spielten wir allerhand Spielchen. Ich hatte gebeten, man follte mich rufen, wenn die Ro: nigin wurde weggehen; wir rollten eben auf

einem turkischen Teppich herum, wie man mich rief. 3ch fprung auf, lief in die Prafenz, aber die Konigin war schon in der Vorkammer. Ich nicht faul, ziehe die Princesse royale bei dem Rocke guruck, mache ihr einen hubschen Revereng, stelle mich vor sie, und folge der Konigin auf dem Ruße nach, bis in die Rut: sche; alle Menschen lachten, ich wußte nicht warum. Wie wir wieder nach Saufe tamen, ging die Konigin zu ma tante, feste sich auf ihr Bette, lachte, daß fie hogelte, und fagte: Lisette a fait un beau voyage, erzählte ihr alles, was ich gethan; da lachte unsere liebe feel. Churfurstin noch mehr als die Ronigin, rief mich und fagte: Lifette, ihr habt's wohl gemacht, ihr habt uns an der ftolgen Pringef gerochen. - Mad; Monsieur seel. Favoriten frug ich kein Saar, wenn fie nur mit Refpett mit mir lebten, tractirte ich sie wohl, aber wenn sie mich auslachen wollten, oder bose Offices leifteten, alsdenn putte ich ihnen den Buben brav, wer es auch fein mochte. -

Mein Witthum ift das Schloß zu Montargis: au Orleans ift fein haus; St. Cloud ift feine appanage, es ist ein Cigenthum, das Mone fieur feel, fur fein eigen Geld gekauft. -Wie id) nach St. Germain fam, war ich, als wenn ich vom himmel gefallen mare. Die Princesse Palatine ging hubsch nach Paris, und ließ mich im Stich. 3ch machte die beste Miene, so mir immer möglich war; ich sahe wohl, daß ich meinem herrn gar nicht gefiel. das war auch fein Herenwerk, so häßlich wie ich bin; ich nahm aber meine Resolution, so wohl mit J. L. zu leben, daß fie fich an meie ne Soflichkeit gewohnen mochten, und mich doch leiden, wie es endlich doch geschehen. -Ich habe Monfieur feel, gehorfamt, indem ich nicht mehr ihn mit meinem embrassement importunirt, habe aber doch mit großem Res fpekt und Submiffion mit ihm gelebt. -Das tolle und leichtfertige Leben ju Paris wird alle Tage arger und abscheulicher, so taß, wenn es bonneit, wird mir angft vor

Paris. Die Polignac allein hat schier alle junge Leute von Qualität verpfessert. Ich weiß nicht, wie ihre und ihres Mannes Verwande ten es ausstehn können, daß das Mensch ein solch liederliches Leben führt; aber alle Schaam ist aus hier in Frankreich. Man weiß nicht mehr, was ein ehrliches Leben ist und Alles geht durcheinander. Ich thue mein Bestes, wie einer, der für sich allein geigt. Der Mensch ist weder ein Engel noch ein Eiche baum."

2.

11 e ber König Eudwig XIV. (Geb. 5. Sept. 1638, König 1643, gest. 1. Sept. 1715.)

"Den König und Monsteur meinen Gemahl, seinen Bruder, sollte man in seinem Leben für teine Bruder gehalten haben. Der König war groß, mein herr gar klein; er hatte lau:

ter weibliche Inclinationen, liebte das Duben, hatte Gorge für den Teint, liebte alle Wei: berarbeit und Ceremonien. Der Konig war gang contrar, fragte nicht nach Duten, liebte die Jagd, das Schießen und hatte alle In: clination von Mannsleuten, sprach gern vom Rrieg. Monfieur liebte die Damen wie Ges spielinnen, der Konig fabe die Damen gern bei Nahem, und nicht so in allen Ehren wie Monsieur. - Es ift gewiß, daß fein Mensch in gang Frankreich so gute und hohe Mienen gehabt hat, als unser Ronig feel. Er war groß und wohl geschaffen, hatte ein angenehm Geficht und gar angenehme Stimme. Gegen die Person von unserm Konig war gang und gar Nichts zu sagen noch zu tadeln. - Daß der König der schönste und ansehne lichste Mann in seinem Konigreich gewesen, ist gar gewiß. - Der Konig, der Dauphin, der Duc de Berri und Monsieur feel. waren treffliche Effer. Ich habe den Konig oft effen sehen. Dier Teller voller unterschiedlicher

Suppe, einen gangen Fafanen, ein Feldhuhn, einen großen Teller voll Sallat, geschnitten hammelfleifch in feiner Brube mit Knoblauch. Banonner Schinken, ein Teller voll, und noch dabei Obst und Confituren. - Der Ronig hat für ordinar niemand an seiner Zafel haben mole len, als la Famille royale. Es waren so viele Princesses du Sang, daß man hatte muffen eine allzugroße Tafel nehmen. Wenn wir beisammen maren, war die Tafel doch voll. Der Konig faß allein an einer langen Tafel. In der Mitte zu seiner Rechten faß der Dauphin und der Duc de Bourgogne, uns ten ju der linken Sand die Dauphine und der Duc de Berri, im Actour Monsicur scel. und ich, im andern mein Gohn und feine Gemahe lin. Der übrige Plat war nur für die gentilhommes servants, fo dem Ronig und uns an der Zafel dieneten, denn wenn man bem Ronig hier an der Zafel dienet, fehet man nicht hinter dem Stuhl, sondern vor der Ja: fel. Und dienet man auch, aber wenn Prin-

cesses du Sang oder Damen mit dem Ronia affen, dienten die Gentilhommes Servants nicht, sondern andere Offiziers von des Konigs Saus, und die dienten hinter dem Stuhl wie Dagen. Dagen dienten bei dem Ronig nur an der Tafel auf der Reise, aber nicht der konigl. Familie; die ift durch lauter Leute bes bient, die feine Edelleute fein, aledann bient dem Konig sein premier maître d'hôtel. Die: fes fommt daber, daß vor diefem alle Officiers de Roi, als die de l'Echansonnerie, du Gobelet, du Fruit etc. lauter Gentilhommes waren, aber seit der Zeit die Robleffe arm worden, und alle Chargen theuer ver: kauft werden, hat man nur gute Burgersleute nehmen muffen, so Geld hatten. - Der Ronig hat mit mir oft an der Tafel gespros chen, weil ich ihn allezeit attaquiret habe; die andern aber sagten ihm tein Wort, außer Monsieur seel., der attaquirte ihn auch alles geit, von dem hatte ich es gelernet. - Die: mand hat so hohe und doch ungezwungene Mienen gehabt als er. Wann er in der Foule war, hatte man nicht nothig ju fragen, wo der Konig mare. - Der Konig fprach wohl und frei, aber alle Ihro Maj. Kinder haben gelisvelt, vom Dauphin an, bis auf den Comte de Thoulouse; und wenn sie sae gen wollen Paris, fagen fie Pahi. - Das konnte unser Konig meisterlich, die Leute mit Abschlagen zu contentiren. Er hatte die sanftesten Manieren, und war so höflich und poli, daß er den Leuten das Berg gang ruhrte. - Man hat den Konig meinetwegen fo abe scheulich geplagt, daß es kein Wunder gewesen ware, wenn der Konig einen abscheulichen Saß auf mich geworfen hatte. Das haben Ihro Maj. aber doch nicht gethan, denn er fah, daß es nur Meid und Vosheit war. - Satte er das Ungluck nicht gehabt, in der zwei bos: haftigsten Weiber von der Welt Bande zu fale len, als die von der Montespan, und der alten Bettel Maintenon, fo noch arger als die erste war, hatte er für einen der perfectes

fien Konige von der Welt paffiren konnen; denn was er in seinem Leben übels gethan, fommt von denen zwei erzbofen Beibern ber, und nicht von ihm felber. - Ob ich unfern Ronig in vielen Sachen approbirt habe, fo habe ich ihm doch hierin nicht beigefallen, daß es burgerlich fei, bloß seine Berwandten fo gu lieben. Das hat ihm die Montespan fo eingeprägt, damit er aller legitimen Berwand: ten moge mude werden, und allein die Ba: ftarde leiden und bei sich haben; das hat die alte Zotte noch weiter fortgeführt, damit nichts als ihre Bucht und ihre Rreaturen in Gnaden und Faveur fein modten. - Der Konig feel. hat so wenig begehret, daß ich bei ihm sein follte, wenn er in seiner Zott Kammer war. daß wenn ich mit ihm spaziret hatte, und er wieder in der Damen Rammer ging, machte er mir allezeit die Abschieds: Revereng. Er hatte mich mohl gelitten, aber fie nicht. -Unser Konig seel. war wohl, wie man hier fagt, franc du colier. Bu dem Lafter Die Bus

ben zu lieben, hat er sein Leben nicht die ge: ringste pente gehabt. Wenn der Ronig seiner Inclination gefolgt, hatte er diefes Lafter bart abstrafen lassen, aber der Louvois, dessen meifte Freunde von diesem Laster behaftet was ren, um fie ju falviren, fagte jum Ronig: daß es vor Ihro Maj. Dienst beffer mare, als wenn sie galant waren und Weiber liebe ten; denn wenn fie in den Krieg mußten und Campagnen thun, konnte man sie nicht von ihren Maitreffen ziehn, kamen also wieder cher nach haus, als die Campagne zu Ende ware, und wenn es jur Schlacht kommen follte, sei tein Offizier da, und citirte darauf viel Exempel an; aber wenn sie die andere Inclination hatten, waren fie berglich frob, von den Damen meg, und mit ihren Liebhae bern zu Kelde zu giehen, hatten auch keine Gile wieder nach haus. Mit diefem Difcurs hatte er den Konig machen durch die Finger feben, welches seinem Beichtvater auch nicht misfallen, denn wenn man diefes Lafter hatte

Beffrafen wollen, fo batte man bei dem Colle: aio der Jefuiten anfangen muffen. - Der Konig bat vor allen Weibern, bis auf Bauer: weiber, den Suth gezuckt. - Wenn er die Leute recht lieb hatte, sagte er ihnen alles, was er mußte, derowegen war es fehr gefahr: lich, ihm von der alten Here was zu fagen. -Der Konig und feine gange Race, außer mei: nem Cohn, haffen das Lefen, das hat ihn ignorant gemacht; er schämte fich selbit oft barüber. - Man bat den Konia feel, und Monfieur nichts gelernt, konnten kaum lefen und ichreiben. - Er wußte keine Doten von der Mufit, hatte aber ein gut Ohr, und svielte beffer als ein Meister auf der Guitarre. und sette alles darauf, was er wollte. -Es ift gar fein Wunder, daß der feel. Ronig und Monfieur feel, ignorant erzogen worten. Der Kardinal Magarin wollte regieren; hatte er diese konigl. Dersonen gelehrt werden laffen, wurde man ihn nichts mehr geachtet haben und gebraucht; dem wollte er zuvor

kommen, meinte langer zu leben als er gelebt hat; die Reine Mère fand alles gut, was der Rardinal that, und das folgte ihrer Inclina: tion, daß man den Kardinal brauchen follte. Es ift ein Miratel, daß der Ronig feel. noch hat sein konnen, wie er war. — Ich hade den Konig feel. nur 2 Rerl schlagen seben, die es beide wohl verdient hatten. Der erste war ein Knecht, der wollte ihn nicht im Gar: ten laffen, bei einer Fête, fo der Ronig gab, dem gab der Konig ein paar gute Streiche. Der andere war ein Filou, den sahe der Ro: nig die hand in Tillars Sack stecken. Der Ronig war zu Pferde, rennte auf den Schelm ju, und gab ihm brave Schlage mit dem Stock, der Kilou schrie: au meurtre! on m'assomme. Das machte uns alle lachen, und den Ronig auch, darum ließ er ihn wohl ar: retiren, aber nicht henken, und mußte den Beutel wieder geben. - Man hat hier fehr über die Pringeß de Schomberg gelacht, weil fie dem Konig seel. wohl 100 Fragen gethan,

welches hier der Brauch gar nicht ift, und der König hatte ungern, daß man mit ihm sprach, wenn er nicht anfing. Er hat aber sein Leben niemand en face ausgelacht. -Der frangofische Sof war gar angenehm, bis der Konig seel. das Ungluck gehabt, die alte Bere zu heirathen, da hat fie ihn allgemach von den Leuten abgezogen, und possirliche Strupel über dem Spettafle gemacht, weil die Combdianten excommunicitt waren, sollte er sie nicht seben; hat aber in ihrem Apare tement ein artig Theater gemacht, wo man zweimal die Woche vor dem Konig gespielt; auch die Dauphine, meinen Sohn, den Duc de Berri und ihre Diecen ju Combdianten ge: macht, und die abgedankten Combdianten nicht spielen laffen, das war beffer als die rechten Comodianten. Der Konig faß nicht auf feis nem rechten Plake, sondern hinter mir in einer Ecke bei der Maintenon, das hat alles vere dorben, denn das hat gemacht, daß man den Ronig gar felten gesehen, und der Sof schier

gertheilt worden. - Die Maintenon hat mir ergahlet, der Konig habe ihr gefagt: présentement que je suis vieux, mes enfants s'ennuïent avec moi et sont ravis, quand ils penvent trouver quelque occasion de me planter là, et aller se divertir ailleurs. Il n'y a que Madame qui ne me quitte pas, et je vois bien qu'elle est bien aise d'être avec moi. Sie sagte aber nicht, daß sie ihren möglichsten Fleiß angewandt bat, dem Konig das Contraire zu persuadiren, und daß der Konig ihr dies gefagt, um ihr vorzu: werfen, daß sie auf mich gelogen. Ich habe es aber durch Undere erfahren, denn wann ter Konig mein leiblicher Bater gewesen ware, hatte ich ihn nicht lieber haben konnen, als ich ihn gehabt, und war gern bei ihm. -Er liebte die dentichen Goldaten, fagte: die deutschen Reuter faßen mit viel besferer Grace gu Pferde, als alle andere Nationen. - Er hatte keine Superstition als in geiftlichen Sa: chen, Mirakeln der Mutter Gottes und dergl. -

Seitdem der Konig devot geworben, hat man die Plaisies 3 Wochen eingestellt, vorher aber waren sie nur 14 Tage eingestellt. - Man hat dem Konig die Holle so heiß gemacht, über alles, was nicht von den Jesuiten untere richtet war, daß er sie alle verdammt, und meinte, auch verdammt zu werden, wann er mit ihnen umging. Wenn man jemand in Ungluck bringen wollte, mußte man nur fagen: il est hugenot oder Janseniste, so war Die Sache gleich gethan. Mein Sohn wollte einen Ebelmann in seine Dienfte nehmen, defe fen Mutter eine declarirte Janseniffe mar. Die Jesuiten, um meinem Gobn eine Affaire beim Konig ju machen, jagten: mein Gohn wollte einen Jansenisten in feine Dienste nebe men. Der Konig ließ meinen Gohn holen und sagte zu ihm: comment, mon Neveu, de quoi Vous avisez Vous, de prendre un Janséniste dans votre service? Moi? antwor: tete mein Sohn, je n'y pense pas. Der Konig sagte: Vous prenez un tel dont la

mere l'est. Mein Sohn lachte und antwor; tete: Je puis assurer V. M. qu'il n'est surement pas Janséniste, il est même plus à craindre qu'il ne croie pas bien en Dieu. O! saate der Konig: Si ce n'est que cela, et que Vous m'assuriez bien qu'il n'est pas Janséniste, Vous pouvez le prendre. Man konnte in der Welt nicht einfaltiger in der Relie gion sein als der König war. Ich kann nicht begreifen, wie die Konigin seine Frau Mutter, ihn so blutseinfältig in der Religion erziehen laffen. — Was ihm die Pfaffen fagten, glaubte er als wenn es von Gott geredt mare. - Die alte Bott und der Pater de la Chaise haben den König persuadirt, daß alle Sunden, fo Ihro Maj. mit der Montespan begangen, vergeben fein wurden, wenn er die Reformirten plagte und wegjagte, und daß das der Weg zum himmel sei. Das hat der arme Konig fest geglaubt, denn er hat in seinem Leben kein Wort in der Bibel gelesen, und darüber ist die hiesige Persecution der Refors

mirten angegangen. - Er mußte nichts ane ders, worinnen die Religion bestünde, als in bem, was ihm feine Beichtvater fagten. Gie hatten dem Ronig weiß gemacht, in Religions: fachen ware nicht erlaubt zu raifonniren. man mußte die Bernunft gefangen nehmen, um selig ju werden. Wenn der Ronig was nicht sagen wollte, so addressirte er sich an mich, denn er wußte wohl, daß wenn ich rede, ich kein Blatt furs Maul nehme, und das divertirte ibn. Un Tafel mußte er wohl mit mir reden, denn die antern fagten ihm fein Wort. - Unfer feel. Konig hat nie gez dacht, daß sein Testament wurde gehalten were den. Er fagte ju gewiffen Leuten: on m'a fait écrire un Testament et plusieurs choses, je l'ai fait pour avoir du repos, mais je sais bien, que cela ne subsistera pas. -Ohne die Maintenon hatte der Konig die armen Reformirten mohl in Rube gelaffen. Sie und Père de la Chaise machten ihm weiß, daß nichts als ihre Berfolgung feine

Sunden ausloschen konnte, so er mit der Montespan begangen. - Der Ronig hat alle Nacht in der Konigin Bett geschlafen, aber nicht allezeit, wie sie es nach ihrem spas nischen Temperament gewünscht. Daburch hat die Konigin wohl gespurt, wenn er Nebenwege gegangen ift. Der Konig hat doch allezeit Consideration für sie gehabt, und sie von den Maitressen sehr respektiren lassen. Er hat fie wegen ihrer Tugend geliebt, und wegen der berglichen Liebe, so sie immer für ihn behale ten, unangesehen seiner Untreue. Er mar recht heralich betrübt wie sie starb. - 211s wieder eins von der Konigin Rinder farb, fragte der Konig seinen damaligen Doctor: d'où vient, Mr. Guineau, que mes batards sont sains et ne meurent pas, pendant que les enfans de la Reine sont tous si delicats et meurent? Sire, sagte Guineau, c'est qu'on n'a porté chez la Reine que les restes du Verre. - Go lange unser Ronig feel, jung gewesen, find ihm alle Beiber nache

gelaufen, allein er hat dies Leben verlaffen. als er gemeinet, daß er gottesfürchtig gewore ben: aber die rechte Ursache war, daß die alte Bere ihn fo gehutet, daß er teinen Menschen Schier mehr hat ansehen durfen. Gie hat ihm auch alle Leute zuwider gemacht, um ihn ale lein ju haben und ju regieren, und das in bem Dratext, daß fie fur feine Geele forge. -Madame de Colonne hat viel Berftand, unfer Ronig ift so verliebt von ihr gewesen, baß wenn ibr Oncle, der Rardinal, gewollt hatte, fie der Konig geheirathet. Das mar doch löblich an Rardinal Magarin, daß er diese Beirath nicht hat leiden wollen, sonft taugte dieser Kardinal gang und gar nichts. -Madame de Ludre, so des Konigs Maitresse gewesen, war gar ein schon Mensch; sie war Fraulein bei Feue meiner Borfahrin (Bens riette von England), und nach deren Tode bei der Königin; wie aber das Frauenzimmer abe geschafft wurde, nahm Monfieur die zwei

15 Land Con 1 to the 13.

Fraulein wieder ins Saus, fo er der Ronigin gegeben hatte, als namlich Ludre und Dame pière. Man heißt Ludre, Madam, weil fie ein Lotharingisches Stiftsfraulein ift. Der Ronig foll nichts nach diefer Schonheit gee fragt haben, weil sie bei der Konigin mar, er wurde verliebt von ihr, wie sie bei mir war. Ihre Megierung hat nur 2 Jahre gewährt. Die Montespan ließ den Konig warnen und fagen, daß Ludre Flechten am Leibe hatte, so vom Gift kommen waren, so Dide de Cantecroix ihr in ihrer ersten Jugend hatte geben laffen, als sie nur 12 oder 13 Jahr alt war, weil der alte Bergog von Loe tharingen so verliebt von dem Rinde gewore den, daß er sie mit aller Gewalt heirathen wollte. Das Gift schlug aus, und gab ihr Klechten vom Ropfe bis jum Kuß, verhinderte alfo ihre Beirath. Gie murde genung furiret, um ihr Gesicht zu falviren, aber ju Zeiten schlägt es doch noch aus. Sie ift nun über die 70 Jahr, und doch noch schon. Sie hat

die iconften Liniamenten, die man feben kann, aber eine hafliche Sprache, lispelt er: Schrecklich. Sie ist nun ein gut Mensch, hat sich bekehrt, denkt nur ihre Niecen wohl zu erziehen, und sparet alles an ihrem eignen Mund, für ihres Bruders Rinder. Gie ift in einem Kloster zu Nancy, wo sie heraus kann, wenn sie will. Sie hat Pension vom Konig und ihre Niecen auch. - 3ch habe die erste Rammerfrau, die Beauvais, die einäugige Bettel, noch gesehen. Gie hat noch einige Jahr gelebt, seit ich in Frankreich bin. Gie ift die erfte, die den Ronig gelernt hat, wie man bei einer Frau liegen muß, sie wußte die Kunst wohl und hat ein schlecht Leben geführt. - Der Ronig feel. mar gas lant, aber auch fehr debauchirt; alles war ihm gut, wenn es nur Beibsleute waren; Bauerinnen, Gartnerstochter, Rammermagde, Damen von Qualitat, wenn fie fich nur an: stellten, als wenn sie verliebt von ihm waren. - Lange Jahre vor seinem Ende hat fich der

Ronig gang befehrt, und ift den Weibern nicht mehr nachgelaufen, hat auch fogar die Du: cheffe de Ferté exilirt, weil fie fich gang vers liebt von ihm stellte. Wenn sie ihn nicht feben konnte, hatte fie fein Konterfait in der Rutsche, um es allezeit anzusehen. Der Ro: nig fagte, fie machte ihn ridicul, und gab Ordre auf ihren Gutern zu bleiben. - 3ch bin der Meinung, die Duchesse de la Bas lière hat ihn allzeit recht lieb gehabt. Die Montespan aus Umbition, die Soubise aus Interesse und die Maintenon aus beis den. Die Kontange hat ihn auch recht herzlich lieb gehabt, aber wie eine Heroine de Roman, war graulich romanesque. Ludre hat ihn auch geliebt, aber diese amour ist ihm bald vergangen. - Für Dide de Monaco wollte ich meine hand nicht ins Feuer legen, baß fie nicht bei dem Konig gelegen mare. Wie der Konig verliebt von ihr war, kam Laugun zum ersten Mal in Ungnaden. Er hatte eine affaire reglée mit diefer Bagfen,

aber en secret. Er hatte ihr den Konig ver: boten, wie sie aber einmal auf dem Boden faß, und den Ronig entretenirte, mar Lau: jun en Capitaine des Gardes in der Rame mer, dem tam die Jalousie so start an, daß er sich nicht mehr halten konnte, that als wenn er vorbeigeben wollte, und trat Dide de Monaco so erschrecklich auf die hand, fo fie auf dem Boden hatte, daß er fie ichier geguetschet. Der Konig, der die Sache das burch merkte, wollte ihm gurnen, da gab er dem Ronig einen letten Bescheid, damit schiefte er ihn zum ersten Mal in die Bastille, -Mde de Soubise war schlau und dissimue lirt, und fehr boshaft, hat die gute Ronigin erbarmlich betrogen; die Konigin hat fie aber brav bezahlt, indem sie alle ihre Falschheit an den Tag gegeben, und sie, so zu sagen, vor aller Welt demasquirt hat. - Sobald der Ronia feel, die Konigin von ihrer Soubife desabusiret, ift die Historie weltkundig gewor: den, denn die Konigin hat sich damit erluftirt,

und ihren Triumph, wie sie meinte, an jeder: mann erzählt. - Ich bin noch bos, wenn ich daran gedenke, wie übel man von unferm feel. Ronig gesprochen, und wie wenig Gr. Daj. regretirt worden von denen, welchen fie am meiften gutes gethan hatten. - 3ch darf nicht an das gedenken, was mir der Ronig auf seinem Todtbette gesagt; alles war in bes Konigs Rammer, was ordinar in feinem Ras binette pflegte zu fenn, also waren wir alle vom tonigl. Sause da, außer Dibe la Prine geffe, ihre Fran Tochter, die Pringeffin de Conti, und Mde de Bendome, die drei haben den König allein nicht gesehen. Er hat feinen legitimirten Tochtern die Ginigkeit befohe len Ich war unschuldiger Weise die Ursach, daß ihnen der Konig was unangenehmes fagte. Wie ich horte, daß der Konig sagte: Je vous recommande surtout d'être unis, meinte id, er sagte dies ju mir und meines Sohns Gemahlin. Ich antwortete: Oui, je Vous obeirai, Monsieur; der Konig drehte fich um

Ju mir, und fprach mit harter Stimme: Madame, Vous croyez que je dise cela à Vous; non, non, Vous ètes raisonnable et je Vous connois; c'est à ces Princesses que je parle qui ne le sont pas tant que Vous. - Der Ronig hat in feinem Sterben wohl erwiesen, daß er ein großer Mann war, denn man kann nicht mit größerer Fermeté und Courage ster: ben, als er gethan hat. Acht Tage hat er den Tod vor Augen gehabt, ohne Furcht und Schrecken, alles ordinirt, als wenn er eine Reise thun wollte. - Acht oder 10 Tage por seinem Tode ift ihm Wehe an einem Beis ne kommen, wozu der kalte Brand geschlagen, woran er gestorben. Er hat aber langer als 3 Monat ein fievre lente gehabt, so ihn augen: scheinlich hat abnehmen lassen, und wurde so mager wie ein Scheit Golg. Der alte Schelm, ber Ragon, hat ihn in diesen Stand gesett, hat ihn alle 3 Bochen bis aufe Blut purgirt, - und alle Tage abscheulich schwißen lassen. Das ju hatte fich der Konig erschrecklich durch Une

trieb des P. le Tellier mit der verfluchten Constitution geplagt, daß er weder Tag noch Nacht Ruhe gehabt; das hat den König ums Leben gebracht.

. 3.

Meber Ludwigs XIV. Mutter: Unna (Maria) von Desterreich, Tochter König Philipps III. von

Spanie met

(Regentin von Frankreich 1643 — 1651, geft. 20. Jan. 1666.)

"Die Reine Mère, Ludovici XIII. Gemah: lin hat es wohl noch ärger gemacht, als den Kardinal Mazarin lieb zu haben. Sie hat ihn geheirathet gehabt, denn er war kein Priester, hatte keine Orden, so ihn zu heirasthen verhindert hätten. Er wurde der guten Königin abscheulich mude und lebte hart mit ihr, welches der verdiente Lohn von solcher

Beirath ift. Es war ju der Zeit Mote. Die Reine Mere, Caroli I. Gemahlin von Enge land, hat auch eine flandestine Beirath gethan und hat ihren Chevalier d'honneur genome men, welcher sie auch übel tractirte, und une terdeffen, daß die arme Ronigin weder Soly noch Effen hatte, hielt er in seinem Apartes ment großes Feuer und gab große Dablzeiten. Er hieß Mylord Germain Comte de St. 211: bain. Er hat feiner Konigin tein gutes Wort gegeben. Wenn die Reine Mere jum Mas garin fam, foll er allezeit gefagt haben: Que me veut cette femme? Er war ver: liebt von einer Dame, fo bei der Ronigin mar. Ich habe fie gekannt. Sie logirte im Palais roval; man hieß fie Madame de Bregie. Sie war gar schon und viele Leute find von ihr verliebt gewesen, aber sie war ein ehrlich Mensch und hat ihrer Konigin treu gedient und gemacht, daß der Kardinal besser mit der Ronigin gelebt als er sonft gethan hatte. Diese Dame ift vor 24 Jahren gestorben. Gie hatte

gar vielen Berftand. Monfieur hatte fie auch febr lieb, weil fie der Konigin, feiner Frau Mutter, so treu gewesen. - Sie war sehr tranquil über den Rardinal Dagarin. Er war kein Priefter, also konnten sie einander wohl heirathen. Man weiß nun alle Umftande davon; der heimliche Weg, wo er alle Nachte ju ihr kam, ift noch im Palais Royal. Man hat abscheuliche Bucher gegen den Rardinal Magarin geschrieben. Er ftellte fich febr bos an; ließ alle Exemplare aufsuchen, als wenn er sie verbrennen wollte. Wie er sie aber alle hatte, ließ er sie heimlich, als wenn er nichts davon wußte, verkaufen und jog 10,000 Fr. davon; lachte und fagte: die Frangosen sind artige Leute; ich laffe fie fine gen und schreiben, so laffen sie mich machen, was ich will. Der Kardinal Magarin wollte feine unglücklichen Leute um fich dulden. Wenn man ihm jemand vorschlug in seinen Dienst ju tommen, war das erfte Wort, fo er frage te: "Est-il heureux?" - Daß eine Roni:

gin und Frau in Frankreich regiert hat, hat alle Weiber in ihren Zeiten intriguant gemacht, bis auf die Rammermagd. Man fagt, es sen toll anzusehn gewesen, wie alle Weiber sich in der Reine Mere Regence gemischt. Im Unfang mußte die Ronigin von Allem Michts. Sie verschenkte die 5 Grandes Fermes, tas von der gange konigl. hof lebt, an ihre erfte Rammerfrau; wie sie in den Rath tam und die Sache proponirte, fingen sie alle an zu lachen und fragten die Konigin, wovon fie alsdann leben wollte? Wie man es der Ros nigin explicit hatte, war fie fehr verwundert, fie meinte, sie hatte nur eine fleine Ferme gegeben, fo les eing fermes hieße. Diefe Historie ift gar mahr. Der alte Kangler le Tellier hat es mir felber erzählt, sie folle oft felber darüber gelacht und ihre Ignoranz gestanden haben. Man hat gar viel von dere gleichen Siftorien von ihrer Regence. - Die Reine Mere soll abscheulich viermal des Tages gegeffen haben. Davon foll ihr der Krebs an der Bruft gekommen seyn, so sie mit dem ftar: ten spanischen Parfum unterhalten, woran sie gestorben."

4:

Neber Ludwig's XIV. Gemahlin \*): Maria Theresia, Tochter Ronig Philipp's IV. von Spanien.

(Gest. 30. Juli 1683.)

"Unsere Königin war bluteinfältig, aber die beste und tugendsamste Frau von der Welt,

\*) Bekanntlich hatte der Kardinal Mazarin feine Nichte, die schone Maria Mancini, zur Gemahlin Ludwigs XIV. bestimmt, auch wurde sie von ihm wirstich geliebt. Als aber König Philipp IV. von Spanien, um sich den Frieden mit Frankreich dadurch zu erkaufen, seine Tochter der Anne d'Autriche zur Schwiegertochter antrug, welchen Autrag die Königin, außer sich vor Freuden, und mit seltner Eutschlossenheit gegen Mazarin, annahm, schickte dieser Marien ins Kloster.

die aber doch Grandeur hatte, und den Sof wohl zu halten mußte. Gie glaubte alles. was ihr der Konig fagte, Gutes und Bofes. Sie hatte eine Schone weiße Saut, aber haffe liche, gerbrochene, schwarze Bahne; fraß oft viel Knoblauch. — Die Konigin feel, liebte bas Spielen außer der Magen, spielte Bassette, Reversi und à l'Hombre, auch ctliche Mal petite prime, konnte aber nie gewinnen, denn fie konnte das Spielen nicht recht lere nen. — Unsere Konigin ift an einem Ges fcwur geftorben, fo fie unterm Urm hatte: anstatt es beraus ju gieben, ließ Ragon die Konigin zur Uder (er war zu allem Unglück damals ihr Doctor), das machte ihr Geschwür innerlich berften, und alles fiel auf das Berg, und das émetique, so er ihr dazu gab, er:

Ludwig vergoß bei ihrem Abschied bittre Thranen, und Maria verließ ihn mit dem Ausdruck der Zärtlichkeit und des Unwillens zugleich, indem sie bloß zu ihm sagte: "Vous pleurez! Vous pleurez! Vous ètes Roi — et je pars!"

fticte bie Ronigin. Der Barbier, fo bie Ros nigin jur Moer ließ, fagte ju ihm: Monsieur! y songez Vous bien, ce sera la mort de ma maitresse. Ragon sagte: Faites ce que je Vous ordonne, Gervais! Der Bar: bier weinte die bitterften Thranen, und fagte an Kagon: Vous voulez donc que ce soit moi, qui tue la Reine, ma maitresse? Um 11 Uhr ließ er sie jur Ader, um 12 Uhr gab er ihr ein émetique, um 3 Uhr Nachmittags war sie todt. Rach der Aderlasse hat er ihr eine große Prise von émetique gegeben, in welcher Operation die Konigin in jene Welt gereiset ift, und man kann wohl fagen, daß mit ihr alles Gluck von Frankreich gestorben ift. - Der Ronig war recht touchirt, aber ber alte bose Teufel, der Fagon, bat es mit Kleiß gethan, der alten hugel Daintes non Gluck beständig dadurch zu machen. -Die Konigin konnte ihr Land nicht verlänge nen, hatte viel fpanische Sachen an fich. -Man fagt, daß fie ihre Bahne nur fcwar:

und gebrochen gehabt, weil sie stets Chofolade genommen. - Sie war froh, wenn der Roe nia bei ihr schlief, denn auf gut spanisch haßte fie diefes Handwerk nicht; fie war fo luftig, wenn es geschehen mar, daß man es ihr gerade anfabe; batte auch gerne, daß man fie damit verirte; lachte, blingelte und rieb ihre fleinen Sandchen gufammen. - Die Konigin hatte eine folche Paffion für ihren Konig, daß fie gerne alles gethan, ihm zu gefallen, was fie ihm nur an den Augen ansehen konnte; wenn er sie nur freundlich ansahe, war sie den ganz gen Tag luftig. - Unfere Konigin war wohl flein und dicke; wenn fie nieft ging und tangte fabe fie aber foch aus. - Uniere Konigin af oft und lange, aber nicht mehr als ein anderer, denn fie af fleine Stuckhen, als wenn's für ein Kanarien : Wögelchen gewesen ware. - Der König hat alle Nacht in ber Ronigin Bett gefchlafen, aber nicht allezeit, wie fie es nach ihrem spanischen Temperament gewünschet; dadurch bat fie mohl gefpurt,

wenn er Nebenwege gegangen ift. — Wir haben wenig Königinnen in Frankreich glücklich gesehn. Maria de Medicis ist im Exil gestorben. Des Königs seel. Mutter ist unglückslich gewesen, so lange ihr Herr gelebt. Un fre Königin Maria Therese hat auf ihrem Todbett gesagt, daß sie, so lange sie Königin gewesen, nur einen recht vergnügten Tag gehabt."

5.

peber Ludwig's XIV. Bruder: Hers zog Philipp I von Orleans, Gemahl ber herzogin Elisabeth Char-

(Geb. 1640, geft. 1701.)

"Der Kardinal Magarin, so gespüret, daß der König weniger Bivacität als Monsseur hatte, war bange, Monsseur möchte zu gelehrt werden, befahl also J. L. seel. Präceptor, ihn

fpielen zu laffen und feine Studien nicht mehr au treiben, sagte: de quoi Vous avisez Vous. Mr. de la Motte le Vayer, de faire un habile homme du frère du Roi? S'il devenoit plus savant que le Roi, il ne sauroit plus ce que c'est qu'obéir aveuglement, -In der That war Monsieur secl. ein guter Berr, hatten 3. 2. ein wenig mehr Starte gehabt, den Favoriten nicht fo fehr zu horen, ware es der beste herr von der Welt gewesen. 3ch hatte ihn lieb, ob er gleich mich viel hat leiden laffen, aber in den drei letten Sahren war alles geandert; ich hatte ihn gewonnen, felber mit ihm über feine Ochwachheiten gu lachen, und alles ohne Zorn in Begirung gu breben. Er hat nicht mehr gelitten, bag man mich verläumdet, und bei ihm angetragen hat, hatte ein recht Bertraun ju mir, nahm alles geit meine Parthei, die Favoriten durften mich nicht mehr plagen, denn er hatte declas rirt, daß er nichts mehr leiden wolle. -Aber vorher habe ich erschrecklich gelitten, ich

war recht im train glucklich ju fein, wie mir unser herr Gott den armen Mann genommen hat. Ich habe 30 Jahr gearbeitet, um ben Herrn zu gewinnen, da ich meinen 3weck ere langet, ftarb er. - Monfieur feel, hat die Sagd gehaft. Außer im Rriege, bat er fein Leben fich nicht resolviren konnen, ju Pferde au figen. - Monfieur feel. Schrieb fo ubel, daß er mir oft feine eigenen Briefe zu lefen brachte, sagte im Lachen: Vous ètes, Madame, accoutumée à mon écriture, lisez moi un peu cela, je ne sais ce que j'ai écrit. Wir haben oft herzlich darüber gelacht. - Die Maréchalle de Grançai war die albernste, sotteste Frau von der Welt. Mon: fieur feel. hatte sich angestellt, als wenn er verliebt von der Grangai ware, aber hatte sie keinen andern Liebhaber gehabt als diesen, hatte sie ihre Reputation gar nicht verloren. Es ift nichts übels zwischen ihnen vorgegans gen. Er hat sich allezeit gehutet, allein bei ihr ju fein. Gie fagte, wenn man ihn allein

bei ihr gelassen, ware ihm angst und bange geworden, und habe er allezeit gesagt, er ware frant. - Sobald fie allein bei ibm fein wollte, fagte er allezeit, er hatte Zahn: oder Ropfwebe, und man verirte ihn deshalb oft. 2118 die Dame ihm einmal offerirte, einen wunderlichen Griff zu thun, fo gog Monfieur seine Sandschuhe an; das habe ich ihm oft vorwerfen horen, und herzlich darüber gelacht; benn wenn es in allen Ehren zuging, hatte er feine Sandschuhe an. Diese Grançai war ein gar schon Mensch, wie ich in Franke reich fam, von Gesicht und Taille, auch war sie nicht von allen so verachtet, wie von mei: nem Berrn! denn che der Chevalier de Lorraine ihr Liebhaber murde, hatte fie fcon ein Kind gehabt. - Monfieur feel. ift fein Lebenslang von feinem Weibesmensch verliebt gewesen, hat fich aber, Schande halber, um dem Konig zu gefallen, angestellt, als wenn ers ware, hat sich aber nicht lange zwingen tonnen. - Wenn Monfieur feel. fich von

seinen Favoriten bereden ließ, und etwas that, das nicht recht oder gerecht war, pflegte ich au ihm au fagen: Vous mettez par complaisance pour le Chevalier de Lorraine votre bon esprit dans votre poche, et Vous l'enfermez si bien qu'il ne peut se montrer. - Monfieur seel, hat sich um 10 Uhr Abends übel befunden, ist aber den andern Tag um 12 Uhr Mittags verschieden. Un diese Nacht kann ich ohne Schaudern nicht gedenken; ich bin von 10 Uhr bis 5 Uhr More gens bei ihm geblieben, bis er die Ginne vers loren. — Monfieur feel war so importunirt, daß ich ihn lieb hatte, und gern bei ihm fein wollte, daß er mich um Gotteswillen bat, ihn weniger zu lieben, daß es ihm gar zu impors tun wurde. - Ich habe ihn mein Leben nir: gends allein geben laffen, ohne feine expresse Ordre - Monsteur liebte die Glocken so fehr, daß er expres sich auf Allerheiligen zu Paris einfund, um des Nachts vorher die Glocken zu horen, denn diese gange Racht

durch geben alle Glocken. Er liebte feine andre Musik, alles was ihn gekannt, hat es ihm vorgeworfen. Er lachte felber darüber, gestund aber, daß das Belaute ihm über die Magen wohl gefiele. — Monsieur hat allzeit den Devoten agirt. - Unfer Konig feel. hat oft beklagt, daß man ihn in seiner Jugend nicht genug hat mit Leuten reden lassen, aber das ift in der Natur, denn Monfieur feel., fo doch mit dem Konia erzogen worden, sprach allezeit mit vielen Leuten. Der Konig fagte oft im Lachen: Monsieur vieles Plaudern hatte ihm das Sprechen gang verleidet, sagte als: ah, mon Dieu! faut-il pour plaire au monde, que je dise autant de sottises et de pauvretés que mon frère. Wir haben Mon: fieur feel. allezeit verirt, daß er einmal zu einem, der zu ihm tam, sagte: apparement, Monsieur, Vous venez de l'armée? Der antwortete: Non Monsieur, je n'ai jamais été à la guerre. Vous venez donc, sagtett 3. 2., de votre maison de Campagne?

Non, je n'en ai point. Ah! sagte Monsseur. vous demeurez donc avec votre famille à Paris, femme et enfans? Non Monsieur, je ne suis point marié. Da fing jedermann an ju lachen, Monfieur wurde gang verhöhnt, wußte nichts mehr ju fagen. - Man warf St. E. auch vor, daß ihn Mide de Monaco einmal violirt hatte, und wider feinen Wils Ien bei ihr liegend gemacht batte. Daß Monfieur mit der Grangai nichts ju thun hatte, wußte ich wohl, auch war ich davon nicht jaloux; aber ich fonnte nicht leiden, daß diese Grangai von meinem gangen Sause profitirte, daß niemand eine Charge bei uns kaufte, so dieser Grançai nicht ein pot de vin bezahlen mußte, wie auch daß sie infolent mit mir war, und mich immer mit Monsieur feel. brouillirte, und das konnte ich nicht leiden, und fagte ihr oft die Meinung gar tuchtig, bas hat man fur Jaloufie gehalten, wer es nicht beffer gewußt; aber der Chévalier de Lorraine ift, sobald er wieder von Rom

gefommen, ihr amant declare geworden. Er und Defiat haben sie bei Monsieur erhale ten, fonften hat er fein Saar nach ihr ge: fragt. Er war des Chévalier de Lorraine auch sehr mude, denn er hat wohl ges sehen, daß nichts als bloßes Interesse ihn an ihn attachirte, das hat ihm ihn verleidet. Man durfte ihm in den drei letten Jahren nichts mehr gegen mich fagen, denn er hatte declas riet, daß er's nicht mehr leiden wollte. -Es ist wahr, daß Monsieur seel, mehr als der Ronig ju Paris geliebt gemesen, megen seiner Affabilitat; aber wenn der Konig einem gefallen wollte, hatte er die angenehmsten Mas nieren von der Welt, und gewann die Ge: muther beffer als mein herr; denn Monfieur war so wohl als mein Gohn zu general für alle Leute, distinguirte die Leute nicht genug, machte nur am meisten Werks von denen, so Chévalier de Lorraine und alle seine Fa: voriten liebten. - Die Grangai habe ich nach meines herrn Tod nur einmal gesehen;

fie begegnete mir im Barten. Wie fie ftarb. rief sic: Ah, mon Dieu! faut-il que je meure, et je n'ai de la vie jamais songé à la mort! Sie that nichts als mit ihren Liebs habern spielen, bis 3 oder 6 Uhr des Mors gens fressen, Tabak schmauchen, und hernach thun, was ihr gemein Handwerk war. Wie sie ihre Zeit verlor, wollte sie verzweifeln, ricf: je deviens vieille et ne pourrai plus avoir d'ensans! Das lautet für eine Jung: fer! - Alle Menschen, ihre Freunde und ihre Feinde, haben auch darüber gelacht. Gie ift Monfieur feel, mit ihrem eigenen Betteln zulegt unerträglich geworden, insonderheit seit der Chevalier de Lorraine nichts mehr nach ihr gefragt. Wären J. L. länger am Leben geblieben, hatte er fie aus dem Saufe gejagt. Gie hatte einmal eine Difpute mit Dide de Bouillon gehabt. Abends fommt der Grangai eine Lust an, vor Mde de Bouillon Fenfter zu laufen, und wie eben nicht viel Gutes von ihr zu fagen war, und

Debe de Bouillon meinte, allein in ihrer Rammer zu sein, mit der Marquise d'Allion, fprach sie gar zu frei von der Grangai tol: Iem Leben, und wie fie unrecht hatte dem ar: men Contade die Docken gegeben zu haben, und andre Siftorden mehr. Die Grangai nicht faul, rennt auf einmal in die Kammer, und fangt an die Mide de Bouillon aus: zumachen, wie einen Hundsbuben. Mde de Bouillon schwieg auch nicht und man horte icone Sachen. Dide de Bouillon verklagte die Grangai, erstlich weil sie des Nachts an ihrem Fenster gelauschet, und jum andern, weil fie fie hernach fo ausge: macht. Monfieur filzte die Grangai, fagte es ware ihre Schuld, warum sie gelauscht hatte, und befahl ihr, sich wieder mit ihr zu vergleichen. Die Grançai fagte: Puis-je me raccommoder avec Mad. de Bouillon après tout le mal, qu'elle a dit de moi? Nachdem fie ein wenig nachgedacht, fagte fie: oui, je le puis, car elle n'a jamais dit,

que j'etois laide. hierauf haben fie fich wieder embraffirt und den Frieden gemacht. -Monsieur seel. hatte den Konig, seinen Beren Bruder, viel lieber, als der König J. L. seel. hatten, es war wie eine Adoration, und fonnte er ihm in nichts widerstehen. — Che Monsieur seel, das Palais Royal hat zurecht machen laffen, und das große Apartement ges bauet, war in meinem Sinn das Palais Royal was abscheuliches, und ist doch zu der Reine Mere Zeiten schon admirirt worden. -Monfieur feel. machte sich oft eine Freude, wenn er mir des Konigs Gnade abnehmen oder vermindern konnte, und dem König war es nicht leid, wenn er Monsieur mit etwas amufiren tonnte. - Monfieur tangte wohl, aber wie eine Dame, er konnte nicht als ein Mann tangen, denn er trug die Schuhe ju hoch. - Monsieur seel. war von einem hu: mor, daß er sich nicht lange betrüben fonnte. Er hatte feine Rinder gar lieb, konnte iber fie nie gurnen, tam allezeit gu mir und

brachte Rlagen; ich fagte: mais, Monsieur. ne sont-ils pas vos enfants comme les miens, que ne les corrigez Vous? Er ant: mortete: je ne saurois gronder, et ils ne me craignent pas, ils ne craignent que Vous. Monfieur seel, war selber Ursach, daß meine Rinder fid fur mich gefürchtet haben, benn er hat ihnen allezeit mit mir gedräuet. -Er jog fie mir, fo viel er fonnte, ab; uber meine Tochter ließ er mir mehr Autoritat und über die Konigin von Sicilien, als über meis nen Sohn, tonnte doch nicht wehren, daß ich ihnen nicht brav die Meinung sagte. Meie ne Tochter hat mein Leben nichts gethan, wore über ich mich hatte beschweren konnen. -Monsieur seel, liebte Paris über alles, da hatte er einen Secretair und gemächlicheres Leben als wie zu Berfailles. — Monfieur seel. war gern bei Damen, und hatte den gangen Tag alte und junge Damen bei fich, und es ging doch alles in Ehren zu. Mome de Fienne pflegte ju fagen: Monsieur,

avec Vos manières, si Vous ne deshonnorez pas les Dames, qui sont nuit et jour avec Vous, elle Vous deshonorent. Das machte Monsieur herzlich lachen. - Monsieur feel. war jaloux von seinen Kindern und bange, daß sie mich mehr als ihn lieben moge ten, deswegen hat er fie immer bange für mich gemacht, als wenn ich alles desappros birte, was fie thaten. Ich habe oft gethan, als wenn ich nicht wußte, was vorgehet. -Monsieur seel. machte mich einmal von Bers gen lachen. Er brachte immer ein Chapelet ins Bette mit vielen Medaillen behangt, dies betete er an, ehe er einschlief. Nachdem das aus war, horte ich ein groß Geraffel von den Medaillen, als wenn er sie unter der Decke herum führte. Ich sagte: Dieu me le pardonne, mais je soupçonne que Vous faites promener vos réliques et vos images de la Vierge dans un Pays qui lui est inconnû. Monsteur antwortete: Taisez Vous, dormez; Vous ne savez ce que Vous dites. Einste

mals ftand ich allgemach auf, bas Nachtlicht stellte ich fo, daß es ins Bett leuchten fonnte, wie er seine Metgillen unter der Decke spas gierte, nahm ich ihn fest bei dem Arm, lachte und sagte: Pour le coup Vous ne sauriez plus me le nier. Monsieur lachte auch und sagte: Vous, qui avez été Hugenotte, Vous ne savez pas le pouvoir des réliques et des images de la sainte Vierge. Elles garantissent de tout mal les parties qu'on en frotte. 3ch antwortete: Je Vous demande pardon Mr. mais Vous ne me persuaderez point, que c'est honorer la Vierge, que de promener son image sur les parties déstinées à ôter la virginité. Monsseur lachte doch und jagte: Je Vous prie ne le dites à personne. — Man hat nie differentere Bruder gesehen, als Ihro Maj. der Konig scel. und Monsieur feel. waren, haben fich doch sehr lieb gehabt. Der Konig war groß und cendré oder lichtbraun, und sahe nicht ignoble aus, hatte außer der Magen hohe

Mienen. Monsieur sahe auch nicht ignoble aus, aber er war fehr flein, hatte pechs schwarze Haare, Augenbraunen und Augenties der, große braune Augen, ein gar lang und ziemlich schmal Gesicht, eine große Rase, einen gar zu kleinen Mund und häßliche Bahne, hatte mehr weibliche als Mannsmanieren an sich, liebte weder Pferde noch Jagen, nichts als Spielen, Cercle halten, wohl effen, tans gen und gepuht fein, mit einem Worte, alles mas die Damen lieben. Der Konig aber liebte die Jagd, die Mufit, die Comodien; mein herr nur die großen Affembleen und Mas: feraden; der Konig liebte Galanterie mit Das men, ich glaube aber nicht, daß mein herr in seinem Leben wirklich verliebt gewesen."

6.

Reber ben Herzog Philipp II. von Drleans (Duc Regent), Cohn ber herzogin Elisabeth Char-

(Beb. 1674, geft. 1723.)

"Mein Gohn hat wohl ftudirt, gut Gedacht: nis und ift homme d'une belle taille, be: greift alles gar leicht. Er gleicht weder an Bater noch an Mutter. Monfieur feel. hatte ein gar lang und ichmal Geficht, aber mein Cohn hat ein vieredt Beficht. Er gehet wie Monfieur und hat mit feinen Sanden diefeiben Aftionen. Monfieur hatte einen gar fleinen Mund aber häßliche Zahne; mein Sohn hat ein groß Maul mit bubiden Babnen. -Mein Sohn ift zu feiner Nation Avantage perfuadire, daß, ob er gleich alle Tage fichet, wie falsch und betrogen seine Landsleute fein, glaubt er doch festiglich, daß keine Nationen ihnen zu vergleichen. - Ich versichere, daß

es mit meinem Gohn und der Königin in ale len Ehren zugegangen ift. Ich weiß nicht, ob mein Gohn das Giuck gehabt hat, ber Ronis gin ju gefallen, allein er ift gang und gar nicht verliebt von ihr gewesen. Er fagt: fie batte gute Mienen und eine fcone Zaille, aber weder ihr Gesicht noch ihre Manieren acfallen ibm. Daß er coquett ift, das fann ich gar nicht laugnen; allein er hat feine eigene Quinten, alle Leute gefallen ihm nicht. Le grand air gefällt ihm weniger als ein air débouché und die Langerinnen in der Opera. - Dag mein Gohn ein biddes Auge hat, das ift ihm kommen von dem Accident, so er gehabt, als er nur 4 Jahr alt war und ber Schlag ibn gerührt hatte. Bei naben fieht er wohl und tann die feinsten Schriften lefen, aber von der Salfte einer Rammer lang fann er niemand ohne Bergroßerungsglas erkennen. -Er ift gelehrt und gar nicht pedant, nicht me: landolisch, weiß eine Menge possierlicher Sie ftorchen, fo er in Italien und Spanien ere

fahren, welche er nicht übel erzählt, aber er gefällt mir beffer, wenn er gang ernstlich ift, denn es ist mehr sein Naturell. - Ich sage meinem Sohn alle Tage, daß er ju gut ift; er lacht darüber und fagt, ob es nicht beffer fei, gut als bose ju fenn? - Dein Gobn ift nicht Schon, bot dicke Backen, und ift gar roth, flein und dick; aber mich deucht, er ift boch nicht unangenehm. Wenn er tangt oder ju Pferde fist, bat er gar gute Mienen, aber wenn er ordinair gehet, fo geht et bitter übel. - Wie mein Sohn noch bon 14 ober 15 Jahren mar, da war er nicht häßlich, aber feitdem hat ihn die Sonne von Italien und Spanien fo verbraunt, daß er gang braunroth geworden. Er ift nicht groß und doch dick. Seine bosen Augen machen ihn etliche Mal Schielen, und er gehet übel. Ich habe ihn von Grund der Seelen lieb, allein ich kann nicht begreifen, wie man verliebt in ihn sein fann, denn er hat gar feine galante Manie: ren, ist auch nicht discret. - Die alte Bott

hat ben Duc du Maine jum Regenten ma: den wollen, aber meines Cohnes harangue im Parlament hat alles auf seine Seite ges bracht. - Weil mein Gohn nun kein junger Bube von 19 oder 20 Jahren mehr ift, fon: dern in fein 42ftes Jahr gehet, fann man ihm zu Paris nicht ve zeihen, tag er als ein junger Laps den Damen ju gefallen im Ball: hause herum läuft, da er das gange Ronige reich auf seinen Armen hat. Wie der feel. Konig gur Krone kommen, war alles im vole len Klor, drum konnte er fich wohl divertiren ; aber jest ift es nicht fo, sondern man muß Tag und Macht arbeiten, um wieder gut ju machen, was der Konig ober vielmehr feine untreuen Minister verdorben haben. - Mein Sohn ift gar nicht romanesque, er wußte nicht, wie er es maden follte, der Konigin, bie gar golant mit ihm war, schon zu thun; saste also sum Duc de Grammont: Vous qui savez les manières de la galanterie espagnole, soufflez moi donc, ce qu'il faut que

je dise et fasse. Dein Cohn ift ein ichlech: ter Balant. - Der Konigin, die nur bloße Galanterie will, konnte er nicht nach Ginn dienen, aber denen, so weiter schreiten wole Ien, denen ift er gar gut, er foll die Cache wohl verstehen, darum laufen ihm auch die debauchirten Beiber so nach, benn er ift bei ihnen in einem guten Ruf. 3ch weiß Eine, fo fich fogar ohne fein Biffen in fein Bett gelegt. - Wenn mein Gohn durch fein eigen Mouvement agirt, finde ich ihn allezeit rais jonnable, aber er glaubt oft jungen Burichen, so bei weitem nicht so gescheut sein als er, und aledenn gehet alles über Zwerg. - Bis ins 12te Jahr ift er delikat gewesen, hernach ift er auf einmal gesund und ftark geworden. Seine Delikateffe fam , daß er einen Schlage fluß in dem 4ten Jahre gehabt und wie todt gewesen. - Ceine Intentionen find allgeit gerade und gut, findet fid etwas, fo nicht fein follte, tommt es gewiß von anbern. Es ift gewiß, daß mein Gobn genug weiß, um

niemals Langeweile ju haben. Er weiß die Mufit auf ein End, und componirt nicht übel; er mahlt sehr artig, versteht viel Sprachen und liest gern. Er verstehet Chomie, er be: greift leicht die Schwerften Runfte. Alles dies ses tann nicht hindern, daß ihm nicht alles Langeweile macht. - Ich habe wohl Urfach, content von meinem Gohn ju fein, er lebt wohl mit mir, und giebt mir keine Ursache ju flagen über ihn; daß aber sein Bertrauen zu mir so groß sein soll, das deucht mir nicht, und ich weiß nicht wenig Leute, in die er mehr Vertrauen hat, als in mich. — Mein Sohn hat einen Jesuiten jum Beichtvater, läßt sich aber nicht von ihm regieren. — Ich muß gestehen, daß mein Gohn große Quali: taten besitht; er hat Berstand, weiß viel Sprachen und lieft gern, redet wohl, hat wohl studiet, ist gelehrt, verstehet sich auf allerhand Runfte, so schwer sie auch fein nid: gen. Er ift ein Mufikant und componirt nicht übel, er mablt artia, und weiß alle Chemie

auf ein Ende; er weiß alle Siftorien von der Welt, und begreift leicht die schwersten Runfte. Er hat gar ein gut Gedachtniß; er verftehet den Rrieg und fürchtet fich für nichts in der Welt: aber sein Fehler ift, daß er gar ju gut ift, und oft Leuten glaubt, fo weniger Berstand haben als er, wird also gar oft be: trogen, denn bofe Leute, fo feine große Gute kennen, magen es bei ihm auf Galgen und Rad. Alles was ihm unglückliches oder übels geschiehet, kommt von diesem Fehler ber. Sein anderer Rebler ift, daß er, gegen der Frangosen ordinaire Inclination, ein wenig gu große Schwachheiten fur die Beiber hat, und das macht ihm oft Sandel im Saus. Außer diesen zweien Studen weiß ich nichts Boses von ihm, aber fie ziehen oft viel Bofes nach fich. Geine Rigur ift weder hubsch noch haße lich. Bor diesem hatte er eine artige Taille, aber nun wird er ju dick fur feine Lange, denn er ist tlein, aber, ob er zwar nicht mehr schon ift, so laufen ihm doch die Weis

ber aus purer Interesse nach, denn er bezahlt fie mohl. Diesen Winter ift ein possierlich Suftorchen geschehen. Gine Dame, fo jung und artig ift, besuchte meinen Gobn in feinem Rabinette, er verehrte ihr einen Diamant von 2000 L.d'ors und eine Edjachtel von 200. Die Frau hatte einen jalousen Mann, fie war aber so effronte, daß sie zu ihm ging und fagte ihm, daß Leute, so Geld nothig hatten, ihr dieses sportwohlfeil anboten, sie bate dieses Gluck nicht zu verscherzen. Der Mann glaubte es, gab seiner Frau Gelb, so viel sie fore derte. Sie nahm das Geld und dankte ihm herzlich dafür, steckte die goldene Dose in ihren Gack und den Ring am Finger, ging damit in eine vornehme Gesellschaft; man fragte sie, wo der Ring herkame und die Schachtel? Gie fagte: Dr. de Parabere hat mirs gegeben. Der Mann, der so hieß, war dabei, und fagte: ja ich habe es ihr ges geben, fann man weniger thun, wenn man eine Frau von Qualitat hat? und die ihren

Mann einzig und allein liebt? Das gab ein Gelächter, denn die andern Leute waren nicht so einfältig wie der Mann, und wußten wohl, wo Vartel den Most holte. - Mein Sohn ist kein großer Lober, wenn er etwas lobt, muß ihn die pure Wahrheit dazu bringen. -Ich bin nie mit meinem Gohn brouillirt ges wesen; er war es aber sehr mit mir vor 24 Jahren, da er fich wider meinen Willen verheirathet hatte: aber weil ich ihn lieb habe, habe ich es vergessen. Ich glaube nicht, daß wir hinführo mit einander übel stehen konnen. habe ich ihm was gegen seine Kons duite ju fagen, fage ich ihm meine Meinung túchtig, und damit abgethan; aber er lebt in großem Refpekt mit mir. - Dag er große Inclination fur das weibliche Geschlecht hat, kann ich nicht läugnen, aber hat er eine Sultane Reine, fo ift es Mde Parabere. Ihre Mutter, Mide de la Vieuville, mar Dame d'atour bei der Duchesse de Berri, da hat er fie kennen lernen. Sie ift nunmehr

eine Wittme, hat eine schone Taille, lang und rar; das Geficht ift braun, denn fie ichminkt sich nicht, hat aber angenehme Augen und Mound, hat wenig Verstand, ift aber ein frisch Stuck fleisch. - Mein Sohn hat ein Töchterchen von der Demarcz; sie hätte ihm gern noch ein anderes aufbinden wollen, aber er hat geantwortet: non, cet enfant est trop harlequin. Als sie ihn gefragt, was er dadurch verstehe? hat er geantwortet: il est de trop de pièces differentes. Hat es ihr also gelassen. Ich weiß nicht, ob sie es hernach nicht Chur : Baiern gegeben, benn er hat auch daran gearbeitet; das hat ihm die schönfte und magnifiqueste Tabatiere gekostet, fo man jemalen geseben; sie war mit großen Diamanten besett. Mein erfter Sohn hat Duc de Valois geheißen, und weil dieser Name unglücklich ift, hat Monsieur nicht zus geben wollen, daß mein ibiger Gohn fo beis Ben follte, darum bat er ihm bis an fein Ende gelassen den Ramen de Chartres. Nach

Monsieur Tode hat mein Sohn ben Namen Orleans angenommen, und fein Gohn hat den von Chartres bekommen. - Ob er zwar wohl von gelehrten Sachen spricht, fo siehet man doch wohl, daß ihm die Sache keine Lust gibt, sondern Langeweile. Ich habe ihn oft darüber gefilzt, er sagte aber, er konne nicht davor, er wollte gern alles wissen, aber sobald er es weiß, hat er keine Freude mehr daran. — Mein Cohn ift weder hubich noch häßlich, hat aber gar keine Manieren, die Leute verliebt zu machen; erstlich so ist er incapable, eine Passion zu haben, und ein Mensch lange zu lieben. Zum andern find seine Manieren nicht höflich und voli genug. um sich anzustellen, als wenn er verliebt mare, fällt allezeit mit der Stubenthur in die Ram: Bum dritten ift er gar nicht diffret noch sekret, erzählt gleich alles, was vorge: gangen; ich fage ihm hundertmal, daß ich mich nicht genug verwundern tann, daß ihm die Weiber noch so nachlaufen, sollten ihn

vielmehr flieben. Er lacht aber und faat: Vous ne connoissez pas les femmes débauchées d'à présent. Dire, qu'on couche avec elles, c'est leur faire plaisir. - Mir ift bitter bange fur meinen Gobn bei feinen Damen, er ift schon einmal gebrannt worden. - Mein Gobn war nur 17 Jahr alt, wie man ihn verheirathet hat, ein kieiner Bube. Batte man nicht ihm Miene gemacht, ihn in ein altes Schloß einzusperren, so Villecotteres hieß und hoffnung gegeben, Mde la Dus cheffe zu seben, wie er wollte, hatte man ihn nicht zu der verfluchten heirath perfuae dirt. - Dir. Gendron hat angefangen, meinem Sohn das Auge zu curiren, und er hat fich dabei wohl befunden; allein Gene bron wir ihm zu sevère, verbot les petits Soupers und was darauf erfolgt, das stund ihm und tenen, so bei den petits Soupers fein, und ihren Gewinn darin fanden, nicht an, proponirren ihm andere remedia, so ihn Schier ums Auge gebracht batten. - Mein

Sohn fann auch fochen, hat es bei der Are mee in Spanien geleent. - Mein Cobn ift ein guter Mufikant, wie die Mufici alle fas gen; er bat grei Opera gemacht, fo er in feis nem Gaal hat fpielen laffen, fo nicht nueben waren, er hat aber nicht leiten wollen, daß man fie auf dem rechten Theater fpielen follte. - Er liebt das Land gang und gar nicht, liebt nichts als das Stadtleben. Es gehet ihm wie Mite te Longueville, der fiel die Zeit in der Mormantie, wo ihr herr war, unerhort lang; die bei ihr maren, fagten gu ihr: Mon Dieu, Madame, l'ennui Vous ronge; ne voudriez - Vous pas quelque amusement; il v a des chiens et de belles forêts. Voudriez-Vous chasser? Non, sagte fic, je n'aime pas la chasse. - Voudriez-Vous l'ouvrage? - Non, je n'aime pas l'ouvrage. - Voudriez - Vous promener ou jouer à quelque jeu? - Non, je n'aime ni l'un ni l'autre. Que Vondriez-Vous done? fagte man ju ihr. Gie antwortete: Que

voulez - Vous que je Vous dise? je n'aime pas les plaisirs innocents. - Es ist eine ungluckliche Destinée fur meinen Gobn, eine Krau ju haben, die alles regieren will mit ihren Brudern. Man fagt, daß man gemeis niglich gestraft wird, womit man gesündigt hat, so gehts meinem Gohn auch mit feiner Gemahlin und Ochwager, benn hatte er mich nicht so herzlich betrübt, sich in diese Kanaille gefreckt zu haben, so konnte er jest beherzt gegen sie alle sprechen. - Es ist gewiß], daß mein Gohn zu beklagen ift mit feiner Gemahe lin; wenns daber auch nur um diefer Urfach ware, kann ich nicht begreifen, wie er den Mbbé du Bois fo lieb haben fann, denn der hat ihn dazu persuadirt, und in dies Ungluck aesteckt. - Mein Gohn siehet seine Gemahs lin schier alle Tage, ift sie guten humors. bleibt er lange bei ihr, ist sie von bosem hu: mor und frittlich, wie gar oft geschiehet, ges het er weg und sagt nichts. - Mein Sohn fagt, er sehe sich so wohl vor als er kann;

aber wenn Gott über ihn verfeben hatte, durch feiner Keinde Bande umzukommen fonne er es nicht andern, geize alfo feinen Weg ges troit fort. - Er hat eine gar ju große pente für die Weiber, darum kann er nichts abschlagen und gestehet, daß er bei Weibern Schläft, so er gar nicht einmal lieb hat. -Mr. Law muß man wohl wegen feines Ber: standes loben, er ift aber erschrecklich beneidet bier im Lante. Dein Cohn ift charmirt von seiner Habilité in Affairen. - Dein Cohn ist wie alle die von seiner Kamilie gewesen: woran sie von Jugend auf gewohnt sind, das muß feinen Ging haben. Drum tann er fich nicht vom Abbe du Bois gewöhnen; denn er kennt ihn so Fourbe als er ist Er hat mich felber persuadiren mollen, daß meines Cohnes Beirath trefflich gut für meinen Cohn fei. 3d fagte: l'honneur, qu'est qui peut le reparer? Die Maintenon hatte ihm und meinem Sohn unerhört viel versprochen, aber Goulob, wever dem einen noch dem andern

etwas gehalten. - Mein Gohn hat fich oblie girt befunden, den spanischen Abgefandten, ben Prince de Cellamare greetiren ju laffen, benn er, mein Gohn, hatte einen Courier, welches der Abbe Portocarero war, arres tiren laffen, bei dem hat man Briefe vom Ume baffadeur gefunden, und eine Conspiration wie der den Konig und meinen Sohn entdeckt. Man hot den Umbassadeur durch 2 Conseillers d'état arretiren lassen. - Es war Zeit. daß seine Berratherei an den Tag tam. Gin Knecht vom Abbé Portocarero hatte ein schlimmes Pferd, konnte seinem Geren nicht folgen, blieb 2 Poften zuruck, und begegnete dem ordinairen Courier von Poitiers. Dies sen fragte der Anecht: Quelles nouvelles? Der Postillion antwortere: je n'en sais point d'autres, sinon qu'en a arrêté à Poitiers un Anglois banqueroutier et un Abbé espagnol qui portoit un paquet. Wie bas der Knecht borte, nimmt er ein frisch Pferd, und anstatt seinem Herrn zu folgen, rennt er mit aller

Macht nach Paris, so daß er auf ten Tod frank darnach wurde, und fam 12 Stunden por mines Sobns Courier an; der hat den Prince de Cellamare 12 Stunden vorher ges sprochen, ohne daß man ihn arretirt hat, ihm alfo Zeit gelaffen, die wichtigsten Beiefe und Paquere ju verbrennen. Meines Cohnes Reinde freuen aus, daß es die großte Baga: telle von der Welt ift; aber ich kann nicht begreifen, wie man fur Bagatelle halten fann, daß ein Umboffadeur das ganze Konigreich und alle Varlamenter gegen meiren Cohn revolz tiren will, und ibn, feinen Coon und Tochter affaffinnen will, mich allein wollten fie leben laten. - Mas des Cellamare getruckten Briefen tann man die gange Conspication er: feben. Der Abbe Brigan fangt auch an brav zu plaudern, wie man fagt. Mir ift fehr angst bei ber Cache, daß ich nur aus accablement schlase. Das Herz floust mir immer, mein Cohn fragt aber fein Gaar dar: nach. 3ch bitte ihn um Gottestwillen, Dachts

nicht herum zu fahren, er verspricht wohl, wird es aber so wenig halten als das erfte Mal, wie er's mir versprochen. - Wor acht Tagen ift der Duc du Maine und feine Be: mablin in Berhaft genommen worden. Gie war ju Paris und ihr herr ju Sceaur in feinem Saufe. Giner von den 4 Capitaines des Gardes du Roi, hat Mde bu Maine arretirt; aber nur ein Lieutenant des Gardes du Corps, den Duc du Maine. Man hat fie gleich wiggeführt, Dibe du Maine nach Dijon und ihren herrn nach Deurlans in eine Festung. Madame d'Orleans habe ich viel raifonnabler gefunden, als ich hatte hof: fen fonnen. Sie ift berglich betrubt und weis net febr, fagt aber, weil ihr Beuber konne überwiesen weiden, daß er coupable ist, muffe fie gestehen, taf er Unrecht hatte, und fich felber mit feiner Gemanlin fein Unglück über den hals gezogen, daß es doch aber schmerzlich für sie mare zu feben, mas ihr ale tefter Bruder gegen ihren herrn gethan.

Man hat seine Schuld in drei Artikeln ges funden, erflich in einer Schrift von des fpa: nischen Abgesandren des Prinzen Cellamare eigener hand, worinnen er dem Ulbeioni pertraut, daß die Duchesse und Duc du Maine les Chefs de la conspiration jem: erzählt, wie oft er sie gesprochen, durch wen und wo. hernach fagt er, wie er dem Duo du Maine Gelb gegeben, Leute ju bestechen, declariet die Summe. Man hat auch ichon zwei, so gesteben, daß sie Beld empfangen, und von denen, jo in der Baftille ftecken, bar ben welche gutwillig gestanden, wie sie den Abgesandten jum Duc und ber Duchesse du Maine geführt, und alles zwischen beiden ne: gociet haben. Ihre meiften Leute find in die Bastille geführt worden; Mde la Princesse, die in der größten Betrübniß von der Welt ift, ob man ihr zwar mit diefen flaren Gas chen erweiset, wie groß Unrecht ihre Kinter hatten, wirft fie doch alles auf Mr. le Duc,

ihren Entel und fagt, daß er fie aus Sag falsch angeflagt habe, und hat ihn nicht seinen wollen, Mde la Duchesse ist mittelmaßig be: renot darüber. Die fleine Pringeffin de Conti ift herglich betrabt, und weint bitter: lich. - Die Kardinale kann man nicht arre: tiren, aber wohl exiliren. Ulfo hat der Kar: dinal Polignac Ordre bekommen, in eine von seinen Abtenen zu gehen und da zu bleie ben. Die Liebe hat diefem den Kopf verdre: het. Er mar vor diesem meines Gobnes gar auter Freund, hat nur geandert, feit er fich an diefes Rrotchen gebenkt. - Madame du Daine hat öffentlich in ihrem Souse gefagt: fie wurde feine Rube haben, bis fie meinen Cohn vom Brodte murde geholfen baben. Wie ihre Frau Mutter ihr diefes vorgehalten, hat sie et geläugnet, aber nur gesagt: On dit bien des choses dans la colère, qu'on n'exécutera jamais. — Ob zwar die Ver: ratherei ift entdeckt worden, so find die Ber: rather doch nicht alle entdeckt worden. Mein

Cohn sagt posserlich: je tiens la tête et la queue de ce monstre, mais je ne tiens pas encore le corps. Ich kann leicht errathen, warum die Kaufleute geschrieben, daß mein Cohn arretirt werden follte; das war eben ihr Unfdlag, und follte 2 Tage hernach ge: ichehen, wie alles entdeckt worden, drum muf: fen Leute von ihrer Parthei nach England geschrieben haben. - Die man Schlieben gefangen, hat er gleich gesagt: Si Monsieur le Régent n'a point pitié de moi, je suis perdu. - Schlieben ift gar lange am spanischen Hofe gewesen, wo er der Princesse de Ursini Gnade genoffen. Er hat Berftand, kann aber brav plandern, und ist gar gut für einen Spion von einer folden Dame. Die so ihn gefangen hatten, führten ihn in der Diligence nach Paris, ohne fich etwas merten ju laffen. Die fie nach Paris gekommen, ließ man die Diligence in die Baftille geben, alle andere, so nicht wußten, warum man sie in die Vastille führte, denn man hatte ihnen nichts von Ochlieben gefagt, meinten für Ungst zu sterben, und alle gefangen gefest zu werden; macen in herzlichen Rieuden, wie man fie wieder heraus fuhrte. Sandrasty hat wenig Berftand, ift ein Schlesier, hat eine englische Dame geheirathet und all ihr But vertgan, war ein großer Spieler. -Wenn man meinem Sohn die Leute nennt, fo ihn haffen und nach dem Leben stehen, lacht er darüber und sagt: ils n'oseroient, je ne suis pas si foible, que je ne puisse me défendre. Das macht mich treppeln vor Unge: duld. - Seine Gemablin meint, daß fie meinem Gohn mit der Beirath Ehre anges than, weil er nur eines Konigs Bruders Sohn ift, sie aber eines Konigs Tochter; daß sie ein hurenkind ift, will fie nicht begreifen. -Mein Sohn fagt, er halte fich an die Pas rabere, weil fie an nichts gedenkt, als fich lustig zu machen, und sich in nichts mischt. Das ware wohl gut, wenn sie nur nicht fo versoffen ware, und meinem Sohn so viel

Effen und Trinken machte, und des Nachts nach Unière fabren, wo sie ein Bauerhaus bat, da ift er bisweilen ju Racht mit ihr und allem Bauernzeuge. - Ich fürchte febr für meinen Gobn wegen der Rinderblattern. Er frift des Abends lang und viel, ift auch fury und dick wie ein Rubel: Meuter, in fol: chen stecken sich die Kinderblattern gerne. -Mein Sohn ift unleidlich des Nachts mit dem bosen und impertinenten Rossé herumzuspas gieren. Ich haffe den Roffé wie den Teufel. Rossé und Broglio wagen alles in die Schange, weil ihnen das Gelegenheit giebt, brav von meinem Sohn ju gieben, und weil es intereffirte Barenhauter fein. Man fagt, Roffé fei jaloux von der Parabere, die hat einen andern lieber bekommen als ihn, der fo fie lieb bekommen, ift einer, der in der Welt schon genug geraft hat, nemlich der Eles remont, meines Sohnes Capitaine des Suisses, so die Choir der großen Pringes de Conti praferirt hat. - Mein Gohn ift

nicht delikat, wenn die Damen nur von gutem Humor fein, brav fressen, saufen und frech fein, weiter bedürfen fie teiner Schonheit, ich habe ihm oft vorgeworfen, daß er so viele Bagliche liebt. - Mein Cohn, ob er zwar Regent ift, 'fommt nie gu mir und gehet nie von mir, ohne mir die Sand ju tuffen, che ich ihn embraffire, nimmt auch teine Chaife von mir, im übrigen ift er nicht icheu, und plaudert brav mit mir, wir lachen und schwage gen mit einander wie gute Freunde. — Mein Cohn ift nicht allzeit bei etwas Gefundes ger wesen, denn er ist einmal brav ertappt wor: den. - Ich soutenire meinen Gobn, daß er fein Leben nicht verliebt gewesen, und baß feine Liebe nur in Debauchen bestehet, er fagt als: il est vrai, que je ne saurois ètre comme un héros de Roman, ou passionné comme Celadon, mais j'aime à ma mode. 3d faste: Votre mode est d'aller comme à votre chaise perçée. Dann lacht er, menn ich das fage. — Man fagt, mein Sohn wird ein wenig jaloux von der Parabere, er muß nun mehr lieben, als er bisher ge: than. - Bei meinem Gohn und feinen Maitreffen gehet alles Tambour battant, ohne die geringste Galanterie, das kommt mir vor, wie die alten Patriarchen, die viel Weiber hatten. Mein Sohn bat viel vom Konig David, er hat Berg und Berftand, ift ein Mufikant, klein, brav, und schlaft gern bei allen Beibern. — Rach bem verflichten Arret, so Law meinen Sohn hot machen laffen, ist gang Paris schwierig. Ich bekomme unbefannte Briefe, daß ich fur meine Perfon nichts zu fürchten batte, allein daß man meis nem Gohn mit feu und fer nach dem Leben stehen würde, daß der Complott gemacht, und die Sache gang resolvirt sei. Unterwarts er: fuhr ich, daß man Meffer geschliffen, in der Intention meinen Gohn zu affaffiniren. Alle Hugenblick tommen die erschrecklichsten Zeitung gen von der Welt. Bis man gehort, daß das Parlament sich versammelt, eine Deputa;

tion von zweien der Bornehnsten zu meinem Sohn geschieft, tie er gar wohl empfangen, und durch ihren Rath den Arrêt caffirt, und also alles wieder in vorigen Stand gesett. welches Paris wieder gang calmirt und bee fanftiget hat, auch Gottlob! meinen Sohn wieder mit dem Parlament vereiniget. - Die Goldschmiede wollen nicht mehr arbeiten, denn sie schäßen ihre Waaren dreimal höher als sie werth sein, wegen der billets de Banque. Ich habe oft gewünscht, daß die billets de Banque im hollischen Keuer brennen mochten. Sie geben minem Sohn mehr Muhe als Troft. Es ift nicht zu beschreiben, mas er beswegen ausgestanden. - In Frankreich hat nun niemand weder Heller noch Pfennig, aber mit Uelgab auf gut Pfalgifch ju fagen; 21 \*\* 28\*\* von Parier genug. — Den 17ten Juni, wie ich bei den Karmelitern war, tam Dide de Chateauthierre zu mir in die -Rammer und sage: Mr. de Simiane arrive du l'alais Royal; il croit, qu'il faut

B

que Vous sachiez que Vous trouverez à votre retour toutes les Cours du Palais royal remplies de peuple qui ne dit mot; mais ces gens ne veulent pas se rétirer; ils on aporté à six heures du matin trois corps morts que Mr, le Blanc a fait enlever. Mr. Law s'est sauvé au Palais royal. Ils ne lui ont rien fait, mais son cocher en retournant a été accablé de pierres et le Carosse mis en pièces; c'est la faute du cocher, qui a dit tout haut qu'ils étoient des canailles, qui méritoient d'être pendus. Ich habe wohl gesehen, daß ich mich nicht fellen mußte, als wenn mir bange mare. Ruhr also fort, es war ein solch embarras von Rutichen, taf ich eine halbe Stunde mar: ten mußte, ebe ich dans la ruë St. Honoré fommen konnte; ba horte ich den Diffurs vom peuple, fagten doch nichts von meinem Sohn. und riefen mir viel Segen gu, aber fie woll: ten alle, daß Law gehenkt werden follte. Wie ich in Palais Royal kam, war alles wie: ber still. Mein Sohn kam gleich zu mir, machte mich in voller Angst zu lachen, es war ihm selber aber gar nicht angst. Er erzählte, daß der premier President einen schönen Reim auf die Sache gemacht. Eine Noth zu pissen hätte ihn in den Hof getrieben, wo er vers nommen, was der Pobel mit Laws Kutsche gethan, wäre also wieder in den Saal komemen und hätte gar ernstlich gesagt:

Messieurs! bonne nouvelle, Le Carosse de Law est en canelle.

Das waren schone Worte für eine so stammige Gesellschaft! — Mr. le Blanc ist mit gros ber sermeté unter das wüthende Volk geganz gen, und hat ihnen zugesprochen, und die erz drücken todten Körper wegtragen lassen; das hat Alles gestillet. — Wein Coon fragt nach keinen Inwelen etwas, ist auch nicht gern gez pust — Unangenehm ist das schwarze Nas bennäschen nicht, aber sie soll sotte sein. Sie kann brav siessen, saufen und leichtsertige Possen ansanzen; das bivertirt ihn und macht

ihn alle seine Arbeit vergessen. — Ich habe noch por 8 Tagen Briefe bekommen, worinnen man mir drauet, meinen Cohn im Palais Renal, und mich bier in Et. Claud zu ver: brennen. - Mein Ein ift geliebt gewesen, aber feittem ber verflichte Law gefommen ift, ift mein Sohn je langer je mehr gehaßt; es gehet feine Woche voiber, bag ich nicht durch die Post abscheilliche Drobfdreiben befemme, wo man meinen Cohn als ten boshafugfen Tyrannen traktirt. — Ich babe wieder einen Brief bekommen, da drobet man meinem Cogn febr mit Gift. Wie ich ihm ten ichonen Brief wies, lachte er nur baruber und vere ficherte, daß ihm das pe fianische Gift nicht fonne beigebracht werden, daß das, mas man davon schriebe, ein Mahrchen ware. - Die alte Bott hat den Duc du Maine von Saus ju haus, ju allen Parlamenten geschieft, ihe nen ju fagen, tag mein Sohn ten Dauphin, die Dauphine und den Die de Berri virgiftet hatte; die alte Zott hat noch mehr gerhan,

fie hat Mde de Orleans inspiriren laffen. feine Sicherheit bei ihrem herrn gu haben. und von ihrem jungsten Bruder Contrepoison an fordern, wie fie in des Konigs letten Tag gen gethan. - Man wunscht nun nichts mehr, als auch mich mit meinem Cobn ju brouilliren. - Mein Sohn hat 3 Baftarde, 2 Buben und 1 Madchen, er hat aber nur einen legitimirt, nehmlich den, den er vondem Fraulein Geri, fo mein hoffraulein ge: mesen, hat. Dies ift der, so man den Chevalier d'Orleans nennt. Der andere, fo nun ein Kerl von 18 Jahren, ift Abbe de St. Albin, der ift der Florence ihr Sohn, ein gar schon Madchen, so eine Tan: gevin in der Oper war, fie ift todt. Das Madchen, so von 14 Jahren, ift eine Toche ter von ber Comodiantin Desmareg, die noch täglich spielt. Man hat das Madchen in einem Rlofter zu St. Denis erzogen, hat aber kein Monnenfleisch. Wie mein Cohn fie

holen ließ, wußte sie selber nicht, wer fie war."

7.

Meber bie Semablin bes Duc Regent, Franzista Maria, herzogin von Otleuns.

"Ich bin persaatirt, baß alle die Incommo; ditaten und Schwachheiten, so Mele la Duchesse d'Orleans hat, von nichts kom; men, als daß sie immer im Bett und auf dem Bodenbett liegt; sie ist und trinkt liegend, und das aus purer Faulheit, drum können wir auch nie mit einander effen. Seit des Königs Tod thut sie gar kein Leibstück mehr an. — Sie hat sich nie resolviren können, mit dem König, ihrem leiblichen Heren Bater, zu effen, will geschweigen denn mit mir; sie will allzeit liegen, wenn sie ist, an einer kleinen Tarel mit ihrer Favorttin der Duchesse de Storce,

und zu Mittag hat fie ihren Cohn dabei, etz liche Mal auch Mde d'Orleans. - Sie Scheint alter als fie ift, denn fie thut gar gu viel Roth an, und hat die Rafe und Baden hangen; dazu ift ihr von den Kinderblattern überblieben, daß ihr der Ropf wie einem alten Weibe schüttelt. — Gie ift zu fauf von Ras tur, hatte gern daß ihr die gebratenen Lerchen ins Maul flogen, und weil wir nicht im Pays de Cocagne find, so gehet das nicht an. Sie wollte gern regieren, aber rechte Hoheit vers stehet sie gar nicht; sie ist gar zu niedrig ere zogen worden, weiß wohl als eine simple Du: chesse zu leben, aber nicht als petite fille de France. - Sie ift fo faul, daß fie nicht fann 2 Schritte thun, und frift erichrecklich. -Cie ift feir roth von dem fpanischen Roth, so sie ohne mesure anschmieret, sie lacht oft felber darüber, denn wir plagen fie oft mit ihrem Roth. - Mite d'Orleans ift gar langfam im Effen, im Geben, in allem. -Mde d'Orleans ift gar weiß, aber fo

Schone Baut, wie ihre zweite Tochter, hat fie nie gehabt. - Die Montespan, die Bott und alle Kammerweiber haben meines Sohns Gemablin weis gemacht, fie batte meinem Sobn Chre angethan, ihn genommen ju bas ben. - Man hat der Mde d'Orleans fo schr weis gemacht, daß ihre glorie auf ihre und ihrer Bruder Weburt bestehet, daß fie nichts dagegen leiden fann. Gie hat aber den Unterschied nicht betrachtet, was rechte eheliche Rinder und Baftarde fein, und es nun ju schen, ift ihr unleidlich. — Mde d'Orleans ist persuadirt, daß ihre Tochter, Mde de Berri, ihren herrn Bater lieber hat als fie. Die Tochter hat auch feine große Liebe für die Mutter, thut doch ihre Schuldigkeit, aber je mehr fie einander Freundschaft erweis fen, jemehr brouilliren fie fich. - Gie liebt nichts als ihre Verwandten von der Mutter: feite ber. - Gie bat wenig Inclination für ihre Rinder, und mich deucht, es wird ein wenig weit getrieben, denn ihre Rinder mers fen wohl, daß sie sie nicht lieb hat; bas macht, daß sie lieber bei mir fein; das vers drießt die Mutter und stichelt auf sie, das macht die Kinder scheu gegen die Mutter. -Sie meint, ihres Gleichen sei nicht in der Welt, an Schonheit, Berftand und allerhand Perfectionen. Ich vergleiche sie allezeit mit Narcisse dans sa gloire, so sich continuirlich im Spiegel besiehet. - Alles tonnte ich vers zeihen, wenn sie nur nicht so blutfalsch ware; 1. E. fie flattirt mich, und hinterwarts thut fie ihr Bestes, Dide de Berri gegen mich aufzuheßen, und fagt ihr, sie meine vielleicht, ich hatte fie lieb, aber feit ich ihre Schwester bei mir hatte, gelte fie nichts mehr bei mir. -Aus purer Faulheit speist Mde d'Orleans nicht mit uns zu Paris, wenn sie mit mir effen follte, ware fie nur auf einem Tabouret, und wenn sie in ihrer Kammer mit ihrem Sohn und Kavoriten speift, liegt fie in einem Ranape oder großen chaise à bras, welches fie gemachlicher findet. - Fauler ift tein Menfch in feinem Leben gewesen, ale Dibe d'Orleans ift; fie geftebet es felber, corrie girt fich aber nicht. - Dide d'Orleans geht nicht fpat schlafen, fie ift fo faul, daß fie nicht lange genug im Bette liegen fann; fie lieft auch nicht einmal felbft, ihre Ram; merweiber lefen ihr vor, infonderheit wenn fie thre migraine hat, so last sie sich allezeit mit Lefen einschläfern. - In dem erften Monge hat Monsieur Mde d'Orleans sehr lieb ges habt, aber sobald er sich eingebilder, daß fie ben Chevalier de Rope mit gar ju gnadigen Mugen angeschen, bat er sie wie den Teufel gehaßt, und hatte ich nicht mit aller Dacht gewehret und taglich vor Augen gestellt, wie er fich und feinen Gohn durch einen offente lichen éclat verunehren, und nur dadurch des Ronigs Ungnade auf sich laden wurde, daß man mir hierin wohl glauben konnte, weil niemand diefe Beirath weniger gewunscht hatte als ich, daß ich alio nicht aus Liebe fur fie, sondern ; aus Liebe für meinen Sohn und das gange Saus den éclat verhüten wollte, daß, so lange man éclat verhute, sei die Sache zweifelhaftig, widrigenfalls fei es eine Probe, daß die Sache sicher sei; hiemit habe ich ihn eingehalten, der haß hat aber bis an sein Ende gewährt. — Er hat 1719 ihr Einkommen um 160,000 Livt. vermehrt; und läßt es ihr von Anno 1716 zahlen, also bee kommt fie 480,000 Livr. auf einmal. Das Geld miggonne ich ihr nicht, sondern nur, daß ihre Untreue bezahlt wird, kann ich nicht vertragen, muß aber schweigen. - Es ift gewiß, daß meines Sohnes Gemablin und ich wenig Sympathie mit einander haben, aber wir leben gar höflich mit einander."

8.

Meber bie Tochter bes Duc Regent, bie herzogin von Berri, und ihren Gemahl.

"Der Duc de Berri hat sich selber ums Leben gebracht durch sein abscheulich Fressen und Saufen, ju dem daß er verhehlt, daß er von seinem Fall mit dem Pferde auf der Jagd eine Ader gesprengt, so ihn unter sich und über sich viel Blut hat ausgeben machen. Er hat den Rammerknechten gedrobet, daß, welcher fagen murde, daß er Blut von fich gegeben hatte, follte weggejagt werden. Dach seinem Tode hat man hinter seinem Bette und Stuhlen gange Ochuffeln voll Blut ge: funden, wie er es gestanden, war es ju spat Rath dagu ju schaffen; wie niemand das Une gluck wußte, hat man gemeint, daß er nut frant von vielem Effen ware, haben ihm viele Drifen von emetique gegeben, welches feinen Tod noch beschleunigt hat. Er sagte auch

selbst ju seinem Beichtvater (le Père de la Rue) ah, mon Père! je suis seul cause de ma mort! Er hat es febr bereuet, es mar aber ju spat. -- Mr. le Duc de Berri war gang im Unfang febr paffionirt fur feine Ge: mahlin, die war aber schlau, die merkte den Polfen und declarirte ihrem herrn gleich, daß, wofern er continuiren wollte, freundlich und wohl mit ihr zu leben, wie er im Unfang gethan, wollte sie ihn gewähren lassen, und thun als wenn sie feinen Handel mit ihrer Kammers magd nicht mußte; aber wofern er ihr nicht ju Gefallen leben wollte, wurde fie die Sache dem Konig flagen, und das Mensch so weit wegjagen machen, daß er fein Leben nichts mehr von ihr feben und horen wurde; damit hat sie ihren einfältigen herrn bermaßen in ben Schlingen gehalten, daß er bis an fein Ende perfect wohl mit ihr gelebt, ihr allen freien Willen gelaffen, und ift paffioniet für bie Rammermagd gestorben. Ein Jahr vor feinem Ende hat er fie verheirathet, mit dem

Beding, daß ihr Mann nie bei ihr liegen sollte. Er hat sie schwanger hinterlassen; sie fowohl als feine Gemahlin, find beide nach feie nem Tode ins Kindbette kommen. Dide de Berri hat das Mensch behalten, und für Mutter und Rind geforgt. Gie hatte feinen jaloufen humor. - Der gute herr mar feie nes Zeichens brutal, denn die Damen von Mde la Dauphine, wo er Tag und Nacht bei stak, hatten ihn gar übel abgerichtet, wie einen Anecht oder Rammerdiener, fie riefent Berri! apportez moi mon ouvrage, une table, des ciseaux etc., mit einem Worte, was fie vonnothen hatten. Es war eine Schans de, wie sie mit ihm umgingen, das hat ihn auch gang abrutirt und basses inclinationen gegeben. Es ist also nicht zu verwundern, daß er ein häßlich Rammermadchen über alles geliebt. - Der Duc de Berri mußte die Beirath thun, der Konig wollte es. - Es ift fein Bunder, daß der Duc de Berri feine hohen Mienen hatte; er wurde bei Mde de

Maintenon und der Dauphine wie ein Kammerknecht erzogen, mußte der alten Bott Bei Tafel dienen, und Rachmittags allen Das men. Gie hatten ibn abgerichtet wie einen Rammerdiener, fie duzten ihn auch und fage ten: Berri, vas me chercher mon ouvrage etc. - Die Duchesse de Berri rechne ich nicht mehr unter meine Rindes : Rinder, sie ift abgesondert, wir leben mit einander wie blute fremde Leute, sie bekummert sich um mich nicht, so bekummere ich mich um sie nicht. -Die Duchesse de Berri hat allezeit Leute um fich, die fie verführen. Ich fage ihr nichts mehr, sie hat viel Berftand, aber sie ist übel erzogen. — Seitdem fie 8 Jahr alt gewors den, hat man ihr, bis nun, ihren freien Willen gelaffen; es ift alfo tein Wunder, daß fie wie ein wild unbandig Pferd geworden ift. - Gie ift febr roth, und lagt fich deswegen oft zur Aber, aber es hilft nichts. Gie kann nicht tangen und haßt das Tangen febr. -Marc Mad. la Duchesse de Berri nicht niein

Entel, hatte ich alle Urfache von der Welt, von ihr aufrieden ju fein, denn fie lebt höflich mit mir, aber mehr fage ich nicht. - Gie weiß die Musik gar wohl, hat sie aus dem Grunde erlernt, fie bat teine große angenehme Stimme, und fingt gar juft. - Mibe de Berri lacht oft felber über ihr Geficht und Taille. Berftand hat fie, bas ift gewiß, und ift gar nicht difficulteux. Sie bat ein gefund Fett, ihre Bocken find hart wie ein Stein. Bare sie recht erzogen worden, ware etwas recht Gutes aus ihr geworden, denn fie hat viel Ber: frand und ein gut Gemuth. Bei ihrer Frau Mutter Krantheit hat fie wie eine Wartefrau bei ihr gewacht. — Ich plage Madame de Berri oft und fage, bag fie fich einbildet, daß sie die Jagd liebt, daß sie sie aber gar nicht liebt, fondern nur den Plat ju andern, denn fie fragt nichts nach dem Ende der Jagd, und liebt die Schweinejagd mehr als die Birfchjagd, und gute Blutmurfte ju effen und Sauruffel. Sie divertirt fich fo gut fie kann,

einen Tag jagt fie, den andern fahrt fie fpas gieren, den dritten geht sie à la foire, etliche Mal aux danseurs de Corde, bann in die Comodie, einen andern Tag in die Overa, aber überall en echarpe und ohne Leibstück. -Sie hat ein gar gut Gemuth, ichlagt ihrer Mutter nicht nach, ob bie Mutter fie zwar hart tractirt, leidet fie alles mit großer Ges duld, und folgt allezeit ihrer Schuldigkeit. — Es ist gewiß, daß Mde de Berri magnie fique ift, fie kann's auch fein, denn fie hat 600,000 Livr. Einkommens. - Bergangenen Sonntag fuhr ich zu Mde de Berri, welche ich in einem elenden Stande fand. Sie hatte so abscheuliche Schmerzen an den Fußsohlen und über die Zehen von beiden Fußen, daß ihr die Thränen barüber in die Augen kamen. Ich fabe, daß sie sich meinetwegen verhinderte zu schreien, drum ging ich weg, sie sahe auch dabei übel aus. Man hat drei Doctors eine Consultation halten laffen, die haben resolvirt, ihr an dem Auß jur Ader zu laffen. Man

hatte Muhe, fie dagu ju bringen, benn ihr Schmerg an den Fugen ift fo unleidlich, daß fie übertaut Schreit, wenn das Betttuch fie nur anrührt. Es ift ihr aber wohl bekommen, benn sie bat barauf weniger Schmerzen gelitz ten. — Ihre Rufe find nun voller Waffere blasen, aber so schmerzlich, als wenn es laus ter Geschwure maren, Tag und Dacht leidet fie daran. Es ift fein Podagra, fie mogen auch fagen was fie wollen, feitdem die großen Blasen an die Ruge gekommen sind, find fie gar nicht geschwollen. - Den 28ften Diary ift fie frank geworden. Der Geschwulft ift gang vergangen, und der Ochmerg arger als nic. Alle ihre Zehen find voller heller Blas fen, und beide Fußsohlen. Es schmerzt fie, daß man fie 3 Rammern weit schreien boren tann. - Die Doktores gestehen nun, daß fie nicht wissen, was es eigentlich ift. - Des Ronigs Leibbarbier fagt, es ware ein Rheumatisme gouteux. - Ich glaube, daß ihr tolles Baden und Fressen sie in den Grund

verdorben hat. - Gie hat continuirlich Fies ber und 2 Medoublementen des Tages. Das Fieber quittirt fie nie. Gie ift weder unges duldig noch kricklich, leidet große Schmerzen von dem émétique, so man ihr vorgestern ges geben hat, hat zu Zeiten wie Gichter, so ihr burch die Achseln, Arme und Schultern laus fen, das merkt fie felber nicht. Go fett als fie gewesen, so durre und mager ift fie nun; fie hat gestern gebeichtet und communicirt. -Man hat ihr schon dreimal vor dem émétique gur Ader gelaffen. - Gie hat Dienstag den 18ten Juli die letten Sakramente empfangen, mit einer solchen fermete, daß es einem durchs Berg gedrungen. - Diese Racht (17. Juli 1719) zwischen 2 und 3 Uhr ist sie gestorben, hat gar ein fanft Ende genommen, sie foll gestorben sein, wie man einschläft. Mein Sohn ift bei ihr geblieben, bis fie gar nichts mehr gekannt hat, bis um 1 Uhr. Es war sein liebstes Kind. Gie hat sich aber selbst ums Leben gebracht, und zwar so aut als

wenn sie sich eine Pistole vor dem Kopf ges schossen hatte, denn sie hat heimlich Melonen, Reigen und Milch gegeffen, fie hat mirs felber gestanden, und ihr Doctor hat mir ergablt, fie batte ihm und allen Doctoren ihre Kammer 14 Tage lang verboten, um diefe fcone Ur: beit auszuführen. Gebald das Donnerwetter gekommen, hat fie jum Tobe gebrehet. Gie fagte geftern Abend gu mir: ah, Madame, voilà un coup de tonnère, qui me fait bien du mal. Das war augenscheinlich. -Mit allem ihren Einkommen läßt fie meinem Sohn 400,000 Livr. Schulden. Man hat diefe arme Dringeffin abscheulich bestohlen und geplundert; fo gehet es mit dem Favoriten: Zeug. Die Mouchi, so über alles galt, ift keinen Augenblick betrübt gewesen, hat an ihrem Fenster auf der Flote gespielt, und den Tag, wie diefe arme Pringeffin nach St. Denis geführet worden ift, ift fie ju Paris in einer großen Gesellichaft ju Gafte gegant gen, wo sie Champagner Wein gesoffen, und

brav gesoffen und gefressen, als wenn nichts ware, und dabei impertinente Discurse gehale ten, es hat alle die ju Gafte maren, gear: gert. Mein Gobn hat fie und ihren Mann bitten lassen, Paris zu raumen. - Die Mouch i hat die Schluffel ju allem, und fie und ihr Liebhaber Rion haben hubsche Sande chen gemacht, benn die Schlaffel waren dop: velt, er und fie hatten fie beide, und liegen die arme Duchesse ohne heller und Pfennig. - Ich kann nicht begreifen, wie man den Buben Rion lieb haben kann, er hat weder Besicht noch Taille, ift wie ein Baffergespenft, benn er fiehet grun und gelb vom Geficht, hat Mund, Rase und Augen, wie die Chines fer, man follte ihn eher für einen Pagoden halten, als für einen Gastonier, wie er ift; ift lappisch und hat gar teinen Berftand, einen dicken Ropf, fo in breiten Schultern fteckt, wie ein Wechselbalg; man siehet ihm an den Hugen an, daß er nicht wohl fiehet; Summa er ift ein haflich Purschgen, soll aber wie ein

Elel geschaffen fein, das charmirt alle debaus dirte Beiber; darum hat ihn die Polignac auch einmal 2 Tage bei sich eingesperret. — Die Moucht ift ein Entel von Monfieur feel. Keldscherer. Ihre Mutter, die Korcas bele, bat mein Sohn jur Gouvernante von seiner altesten Tochter und Gohn gemacht, also ist die fleine Forcadele mit Mde de Berri erzogen worden; die hat sie an ihres Herrn Maître de la garderobe Mr. de Mouchi verheirathet, und ihr gar viel zur Haussteuer mitgegeben, aber so lange der Ronig gelebt, hat sie nicht viel mit ihr umgehen durfen, aber feit des Konigs Tod bat fie fie gang gur Kavoritin beclariet, und ihr die Charge von seconde Dame d'atour gegeben. - Gie ift gar übel erzogen worden, und schier allezeit bei Kammermadden gesteckt; gar capricieux war sie nicht, aber hautain und absolut in allem, was fie wollte. - Mein Gobn liebt seine alteste Tochter mehr als alle seine ander ren Kinder, weil er von Kindheit, und wie sie nur 7 Jahr alt war, Sorge für sie getras gen. Sie ist krank gewesen, und von den Doctoren ganz verloren gehalten worden; da hat er angefangen an ihr zu arzeneien, und hat sie zwecht gebracht, und diese Freundschaft ist mit dem Alter immer gewachsen."

, " 15" " 15 " 9.

Neber die Schwester bes Duc Regent, Elisabeth Charlotte, herzogin von Lothringen, Tochter ber herzogin von Orleans.

"Wenn man die Jalousse einwurzeln läßt, ist sie nicht zu vertreiben; man muß beizeiten seine Parthei nehmen. Meine Sochter läßt sich nichts merken, aber sie leidet oft innerlich, und das kann nicht anders sein, sie liebt ihre Kinder gar sehr, und das Mensch, das der Herzog so lieb hat, die Eraon und ihr

Mann, laffen ihr keinen Beller; ruiniren ihn gant. Der Bergog von Lothringen weiß wohl daß meine Tochter alles weiß, aber ich glaube, daß er ihr Dank weiß, daß fie ihn nicht brum plagt, sondern alles mit Geduld ause ftebet, denn er lebt mit ihr wohl, und fie hat ibren herrn so herglich lieb, daß menn er ihr nur ein paar gute Worte gibt, ift fie gang wohl zufrieden und luftig. - Man kann nicht laugnen, daß des Herzogs Maitreffe die Craon ein gar angenehmes Mensch ift, ob fie zwar keine beaute ift; hat eine ichone feine Laille, Schone Haut, icone Karben, febr weiß, aber was fie am schönften hat, ift Mund und Zahne. Die Augen find eben nicht die fcbuffen, gar gute Mienen bat fie. nicht die schönften, aber ein air modeste, fo nicht miffallt. Gie tractirt ihren herrn fo de haut en bas, als wenn fie Bergogin von Lothringen, und er Mr. de Ligneville ware, lacht febr angenehm, und hat gar mos defte Mienen an fich, halt fich gar ehrbar und

respectueux mit meiner Tochter, wenn sie allgeit so thate, mare nichts gegen ihr gu fagen. Es ift fein Miratel, daß ein folch Beib geliebt wird, fie ift der Dube werth. -Muffer daß der Bergog von Lothringen mit mir zu Mittag ift, sonft ift er gang incognito hier, unter dem Ramen Comte de Blamont. - Bor diesem war des Bergogs arofite Paffion die Jagd, aber nun deucht mir, ift Silvius ein Liebhaber geworden, er will es verhehlen, und jemehr er es vers bergen will, jemehr meift man's. Wenn man meint, daß er Ropf und Ungen gerade vor sich hat, so stehet der Rops auf der Uchsel und die Augen ftarr auf die Mde Craon, es ist possierlich zu seben. - Man kann nicht verliebter sein, als ihr herr von der Craon ift. - Sofflich ift meine Tochter freilich und vielmehr als sie gewesen, denn sie hat gar eine icone Saut gehabt, aber fie ift nun gang von der Conne verbrannt, das ans bert febr und macht alt scheinen. Sie hat

eine häßliche und gar stumpfe Rase, und die Augen find ihr gar hohl worden, aber ihre Taille hat fin ziemlich conservirt, und wie sie wohl gerangt bat, bat fie noch gute Mienen, und man sieher wohl, wer sie ift, und ich febe viel fich febr von guten Mienen riquis ren, die sie nicht so gut haben als fe. Dem fei wie ihm wolle, so bin ich gar content mit meiner Tochter, wie fie ift, und ift mir lies ber: nicht icon und tugendsam, als wenn sie laon maie und coquette wie andre. -Ich habe aber in meinem Leben nichts paffioe nieteres geichen, als der Bergog für die Ergon ift, und fie will doch nicht, daß man es merken foll. Der Bergog ging mit ihr durch einen Saal bier, wo viel Pobel mar, die schrieen: "tiens, tiens, voilà le Duc de Lorraine avec sa maitresse!" Die Ergon fing bitterlich an ju weinen, wollte, dag es ber Bergog meinem Gobn klagen follte; das that er; mein Sohn fing an ju lagen und fagte: das hatte der König selber nicht wehren

können, man mußte das nur verachten und thun als wenn man's nicht horte. — Der Bergog hat die größte Paffion fur die Craon, fo ich mein Leben gesehen; wenn sie in die Rammer tritt, fiehet man's ihm am Beficht an; vorher ift er inquiet, sieht beständig nach der Thur, kommt fie denn, fo lachelt er und wird ruhig; es ift possierlich zu sehen. --Die Craon ift hoffraulein bei meiner Toche ter gewesen, da ist der Herzog verliebt in sie geworden. Eraon war damals in des Bere gogs Ungnade, weil er ihn abideulich im Gviel betrogen; follte als ein Schelm meggejagt mers den; wie er aber ein ichlauer Gefell ift, merkte er bald, daß fein her verliebt von Mielle de Ligneville geworden mar, wel: ches der Bergog doch abscheulich geheim hielt, In der Zeit ftarb Dide de Lenoncourt, meiner Tochter Dame d'atour, und der Bers jog mußte es fo ju dreben, daß fie Dame d'atour wurde. Craon ift reich, fie blutaim, er proponirte die Dame zu heirathen. Der

Bergog war froh, fie einem ju geben, der mit Dieser Schelmerei unter der Docke svielen fonnte; also wurde fie Dide de Craon, und hernach Dame d'atour. Die alte hofmeifterin ftarb, meine Tochter meinte, ihrem herrn einen großen Gefallen zu thun, und dem Craon auch, sie zur Dame d'honneur gu machen, das hat fie aber eben gur deshonneur gebracht. - Ich glaube nicht, daß meiner Tochter Passion für ihren Gemahl so violent ist, als sie gewesen, aber sie hat ibn doch noch heralich lieb, und wenn er ihr die geringste amitie erweiset, ist sie außer sich por Freuden, und schreibt es mir gleich. -Meine Tochter hat ihren herrn so erschrecklich lieb, daß er ihr alles weis machen fann, mas er in der Welt will, ob fie zwar von feiner Passion für die Craon persuadirt ift, und nicht daran zweifeln kann. Aber fie ift gleich wieder zufrieden, wenn der Herzog ihr nur ein wenig flattirt und fagt, er mare nicht vers liebt von der Craon, es mare nur Freunds

schaft, er hatte fie lieb, und wenn fie wollte, wollte er die Eraon nicht mehr feben, aber es wurde ihn doch aus Freundschaft schmerzen, wenn er gebachte, daß Dide de Craon feinete wegen verschimpft werden follte; aber um ihr Gemuth in Rube ju feten, mare nichts, fo er nicht thun wollte, um ihr zu erweisen, wie lieb er sie hatte. Wenn ich an meiner Toche ter Plas ware, wurde mich diefe Falfcheit noch bofer machen, aber sie glaubts heilig, bittet ihn gleich, die Craon wie ordinair gu feben, und meint, ihr herr hatte fie berglich lieb, und der herzog lacht in die Faust. -Was ich am wunderlichsten an unserm Bergog von Lothringen finde, ift, daß er den Mann eben so herglich liebt, wie die Frau, und nicht ohne ihn leben kann; das ift schwer zu begreifen, aber Craon begreift es gar wohl, und verliert feine Zeit, bat icon ein Gut gekauft für 1,100,000 Livr."

### 10.

## Ueber bie erfte Dauphine.

.. Sie ift gar gern und ruhig gestorben. -Dan hat die Dauphine ums leben ge: bracht, als wenn man ihr eine Pistole im Ropf geschoffen batte. - Gie pflegte gu mir ju fagen: wir find beide unglucklich, aber der Unterschied zwischen uns beiden ift, daß E. E. sich so lange gewehrt haben, als es immer möglich gewesen, ich aber habe frark gearbeitet, um hierher zu koinmen, habe es also beffer verdient als E. L. - Gie mar febr haflich, aber doch angenehm durch ihren Berftand und große Politeffe. Gie hat mir allzeit bis an ihr Ente Freundschaft und Bertrauen erwiesen. Die alte Bott ift erbarmlich mit ihr umgegane gen. Gie mar nicht ju fier, aber recht vere scheucht, denn alles was sie that, war Une recht. Gie hatte auch eine Favoritin bei fich. so Bessola hieß, das war ein falsch Menich, hat fie an die bofe Bott vertauft. Diefe Befe fola konnte nicht leiden, daß Dide la Daus phine mit jemand in der Welt fprechen follte, als mit ihr; war interessirt und jalouse, furche te, daß wenn Mide la Dauphine an jeg mand Freundschaft erweisen follt, daß die alte Bott sie nicht mehr gebrauchen wurde, und weil Mode la Dauphine so gar liberal war, furchte fie, es mochte ihr etwas entgeben. Ich habe ihr einmal vor Mde la Dauphine selber brav die Wahrheit gesagt; sie hat mir feitdem ihr Leben nichts mehr gefagt, so mich håtte verdrießen konnen. Ich fagte es der Dauphine deutsch heraus, daß es eine Schande mare, daß fie fich fo von der Befe fola regieren ließe, daß es ihr nicht erlaubt ware, mit jemand, wenn sie wollte, zu reden, daß dieses feine Amitie, sondern eine Stlas verei ware, womit man fie bei hof auslachte. Sie hat mir's nicht übel genommen, lachte und fagte: "hat nicht ein jedes seine Schwachs heit? Bessola ift die meinige." - Gie hatte ihren Gemahl, ben Danphin, nicht wie ihren Herrn lieb, sondern als wenn er ihr Sohn ware. Go lange er fie geliebt, wollte er, daß sie gang ohne Ragon mit ihm leben follte, welches sie mehr ihm zu gefallen, als aus Berachtung gethan. - Benn fe nicht eine so große Dassion für ihre untreue Beffola gehabt hatte, hatte fie glucklicher fein konnen, diefe aber, um fie allezeit gu halten, und fich dadurch bei bem Ronig und der Maintenon zu erhalten, hat ihre Füre ftin jum unglücklichften Menschen von der Belt gemacht. - Sie sprach so platt bairisch wie die Bauren. Wenn sie im Unfang ges schwind mit der Bessola sprach, konnte ich fein Wort verftehen. - Man wollte fie für narrisch paffiren machen, wenn sie klagte. Ein paar Stunden vor ihrem Tode fagte fie gu mir: heute werde ich erweisen, daß ich nicht narrifch gewesen, wenn ich geklagt und gefagt babe, daß ich frank bin. - Gie ift in dem Rindbette mit dem Duc de Berri übel tractirt worden: denn sie hat seitdem teine gesunde

Stunde mehr gehabt, fagte auch den Tag, che sie starb, als der fleine Duc de Berri auf ihrem Bette faß: mon cher Berri, je t'aime bien, mais tu me coute bien cher. Der Dauphin mar freilich nicht benübt, die Montchevreuil hatte ihm so viel übels von feiner Gemablin gelagt, daß er fie nicht mehr lieb haben konnte. Das war eine ans gestellte Sache, denn die Bott meinte, wie auch geschehen, den Dauphin durch seine Mais treffen zu gouverniren, welches sie nicht hatte thun konnen, wenn er De la Dauphine lieb behalten hatte. - Die Daintenon hatte fo einen grimmigen Saß gegen die arme Dauphine von Baiern, daß ich es ges glaubt, fie habe dem Clement Ordre gegee ben, so übel mit ihr zu verfahren, und was es mich hat glauben machen, daß sie sie schier hat fterben machen, indem fie mit parfumirten Sandschuben ju ihr kam, und fagte, ich hatte welche an, welches doch nicht wahr war. Daß die Dauphine ibre Beffola lieber als

ihren herrn gehabt, da wollte ich nicht vor schwören, und sie war es wohl nicht werth, bat ibre Gurftin alle Tage bei der Maintes non verkauft und betrogen. Ich babe fie oft treulich gewarnet, hat mir aber nicht glaue ben wollen. - 21s ich bei der Dauphine von Baiern Gervice jur Offrande ging, und die Rerge brachte, mit N. B. Goldftucken, und es dem Bischoff übergab, fo die große Meffe fung, und in einer chaise à bras bei dem Altar faß, wollte er die Rergen an die geben, so ihm in der Meffe dieneten, und die Dries ster von des Konigs Kapelle waren. Die Donde aber von St. Denis pratentirten, taß die Rerge mit dem Gelde ihnen gutomme, bie famen sporenftreichs daher gelaufen und warfen fich auf den Bifdoff, deffen Stubl fing an zu mackeln, die Mitre fiel ihm vom Ropfe, und hatte ich noch einen Augenblick gewartet, ware der Bifchoff mit allen Donchen auf mich gefallen, beswegen fprang ich eilends 4 Staffeln von dem Altar herunter, benn ich

war bamals noch leicht, fahe ber Bataille gu, welche mir aber sehr possierlich vorkam, baß mir ohnmöglich war, das Lachen ju laffen, und alle Menschen lachten. - Die alte Bott hat von ihren Leuten welche unter den Pobel geschickt und ausbreiten laffen, die Dauphine. hasse Frankreich, und wolle dem Pobel Ueber: lagen machen und Impost aufsetzen. — Man hat sie im Rindbette so übel tractirt, daß sie schief geworden, vorher hatte sie eine gar ar: tige Taille. — Ich habe sie brav mit ihren bairischen Devotionen ausgelacht, habe sie in viel Aberglauben desabasirt. - Wie die baiersche Dauphine kommen, hat der schone Bof ichon angefangen in decadence ju gebent denn es war der Anfang von der Maintes non Regierung, die par Alles vertorben, vondemseiben Augenblick ist alles in décadence gegangen. Es mar kein Wunder, bag meine arme Dauphine fich wieder nach hause ges wünscht; die Maintenon bar fie gleich nach ihrem Beilager leiden machen, daß es jum Er:

barmen war. Dide la Dauphine bat felber ihre heirath gemacht, meinte mit ihren eigenen Glügeln zu fliegen und ihr eigen herr und Meifter ju fein. Man toot fie gleich in der Maintenon Bande, die re ierre fie und woilte igie hofmeisterin fein, fie regieren als ein Kind von 7 Jarren, und fie war über 19; das par fle betrubt. Die cas di Waine tenon borte, bat fie ten adnig gang von ihr gezogen. Die Beffola bat die arme Ruifter verfaaft und verrathen Men tonn gedenken, daß diefes der Dauphine ein une glückliches Leben gegeben hat; fie betam mich auch lieb, das machte den comble von der Maintenon Soff, mogu n.ch bie Bellola kam, so jaloux von mir war und auch boje, weil ich die Dauphine gewarnt batte, auf die Bessola acht zu geben, denn ich mußte, daß fie heiml die Confirenzen mit de Main: tenon gehabt hatte. - Mde de Maintes non hat ihre greatur die Mde de Monte chevrenil, so Die la Dauphine ihrer

fille d'honneur Hofmeisterin war, so wohl unterrichtet, ihre Frauleins mit dem Daus phin in Plaifirs und Gemeinschaft zu bring aen, bis fie ihn von feiner Gemablin gang abgewohnt. Benn die Dauphine fchmane ger war (welches gar oft geschahe, und sie hatte gar bofe Rinibetten), mar fie gar ubel, und konnte nicht ausgehen; alekann führte die Montchevreuil die Frauleins jum Daus phin mit ibm ju jagen und ju fpielen. Er wurde verliebt auf seine Manier in la Korce Schwester, so man nachher dem jungen du Boure gab. Diefe Liebe dauerre, und fie ließ sich vom Dauphin eine Beirathsvere schreibung un. Beisprechung geben, daß, wenn ibr Mann todt fein wurde, und die Daus phine gestorben, er fie heirachen follte. Ich weiß nicht, wie der Konig diefe Sachen erfanren, aber er ift einfilich bos geworden, und bat tie tu Boure in Gaekonien, fo ihr Baterland ift, extlirt. Der Dauphin hat auch eine andere Galanterie mit einer

anbern Fraulein von feiner Gemahlin gehabt, die Rembure geheißen. Kalid mar der Dauphin nicht mit feiner Bemablin, alles ging tambour battant, und die boje falfche Bre, die Bessola, so gang an die alte Bott gewoont mar und ihren Befiblen folote, gog die Dauphine je mehr und mehr von ihrem Beren ab, und that ihren möglichften Pleif, die Dauphine von allen Mer chen abzuhalten, um erftlich alles von ihr bis auf den letten Seller gut gieben, und gum andern, sich wohl bei der alten Sott zu palten, woe durch fie ihre arme Fürftin allzeit mehr und meor unglücklich machte, welches ter armen Daupijine endlich auch das leben gefoftet hat. - Die boje Beffola hat die Dau: phine Lag und Racht beatgigt, daß fie wohl hat muffen ba ge werden, das that fie, um ein Mifirauen in alle die ju feben, fo mit ihr umgingen, damit fie fie allegeit gang allein haben mogte, und ihr alles abzwacken.

Die Beffola ift ein Jahr nachdem ihre Gure ftin geftorben ift, wieder nach Saus gegangen, hat aber doch noch eine Fourberie vor ihrer Abreise gethan, denn sie bat eine Rifte machen laffen mit einem falfchen Fond, worin fie für 100,000 Livr. goldene Bijoux verfteckt. Jumelen und baar Geld, und ging überall herum und weinte und fagte: man ließe fie wie ein Bettelmensch weg, nachdem sie ihrer Kürstin so lange Jahre tren gedient hatte. Sie wußte aber nicht, daß man auf der Douane die Sache gemerkt und dem Ronig advis davon gegeben hatte. Der Ronig ließ sie kommen, wies ihr alles, was sie hatte wegtragen wollen, und fagte: daß es ihm deuchte, daß fie fich nicht über die Dauphie ne ju beklagen hatte, daß fie ihr nicht genug gegeben. Man kann gedenken, wie verhöhnt fie darüber wurde. Der Konig fagte: es frunde bei ihm, alles wieder zu nehmen, aber um ihr zu erweisen, daß sie unrecht gehabt

hatte, alles heimlich zu halten, und fich zu beklagen, so gabe er ihr alles wieder."

#### 11.

## Ueber Die zweite Dauphine.

"Die Konigin von Spanien ift langer bei ihrer Frau Mutter geblieben, als unfere Daus phine, also viel beffer erzogen worden. Die Maintenon hatte gar feine gute Sand gur Bucht, aber wie tie Dauphine en age de raison kommen, hat sie sich dermaßen gebessert, daß es zu verwundern gewesen, und hat alle ihre Kindheit fehr bereuet; baraus fiehet man wohl, daß sie viel Berstand gehabt hat, sie war artig und possersich, die plaisanterie fund ihr recht wohl an. - Gie hat einen guten Grund gefest gehabt von ihrer tugend: samen Frau Mutter; wie sie ankam, war sie gar mohl erzogen, aber die alte Zott, um ihre Freundschaft zu gewinnen, und damit das

junge Mensch sie allein lieb haben mochte. hat sie ihr allen Willen gelassen, und alles thun lassen, was sie nur gewollt. Das hat so gewährt, bis das Jahr vor Mde de Berri Beirath, denn als sie diese Beirath im Sinn hatte, aus Liebe für Mde d'Orleans, wollte fie dabei doch nichts verlieren, sondern wollte, daß alle Leute mehr von ihr als von ihrer Be: schwen halten sollten, derowegen anderte sie ihr ganges Leben, wurde eingezogen, raisone nabel; Summa, fie erinnerte fich ihrer erften Auferziehung, und wie sie viel Berftand batte, erkannte sie ihre Fehler perfect, wußte sich alfo wohl zu corrigiren, und bald angenehm zu machen, und hat innerhalb eines Monats Beit alle die auf ihrer Geite ju bringen gewußt, von denen fie fich hatte haffen gemacht. -Sie hat bis an ihr Ende so continuiret, wußte auch wohl offentlich zu sagen, wie sehr es sie gereuet, so wild gewesen ju fein, entschuldigte fich felber und fagte: daß es Rindheit bei ihr gewesen, und daß fie es den jungen Damen

teinen Dank mußte, fo ihr bofe Erempel und bofen Rath gegeben hatten. Gie gab ihnen diffentlich Zeichen ihrer Berachtung, und machte, daß der Konig dieselbe nicht mehr nach Marli führte; mit diesen Manieren brachte fie alle Menschen auf ihre Geite. - Die Daus phine bat gar feinen Efel vor die alte Bott. legte fich oft ju ibr ins Bette; daber muß das Geschrei tommen fein; mit der alten Bott weiß ich's doch nicht gewiß, aber wohl mit der Duchesse de Villeroi, du Ros und Maréchalle d'Etrées. Es ist nicht auszusprechen. was fur tolle hummeln um die lette Daus phine waren, als t. E. eben diese Maréchalle d'Etrées. Die Maintenon ift abel bezahlt worden, tiefes tolle Bich ju der Dauphine gethan ju haben, denn fie mache te, daß die Dauphine nun nicht mehr fo gern bei ihr mar als vorher, diese hatte das her keine Ruhe, bis fie erfuhr von ihr felbit, wo es hebte; und fie gestund der Maintes

non selbst, 'daß die Maréchalle d'Etrées ihr taglich sagte: Que voulez-Vous faire auprès de cette vieille? Ne soyez qu'avec des gens qui Vous divertissent mieux que cette vieille carcasse, und hat the viel Uchels von ihr gesagt, das hat mir die Maintenon selber seit der Dauphine Tod erzählt. Es mag wohl halb wahr sein, aber es ist doch - nichts defto weniger mahr, daß die alte Bott sie auch gegen mich aufgewiegelt hat. Aber die 3 letten Jahre hat sich die Dauphine so geandert, daß man sie nicht mehr kennen konnte, war nicht mehr wie ein unbandig Thier, sondern höflich, raisonnable, hielt ihren Stand und litte nicht mehr, daß ihre jungen Damen sich so gemein mit ihr machten, mit ihr die Sande in die Schuffel zu ftecken, fich auf ihr Bett ju malgen und dergleichen Manieren. Sie sprach mit den Leuten und sprach recht wohl. — Warum man ihr so viel junge und tolle hummeln gegeben, war, daß sie schier alle der alten Zott Berwandten oder Alliirte

waren, daß fie felber fuchten die Dauphine ju amufiren und divertiren, damit fie aus Langeweile nicht andere Gesellschaft als die ihrige suchen mochte. - Darnach hatte fie die jungen Bursche gern in ihrer Kammer, den Konig zu amuffren, der fich divertirte, fie rafen zu feben. Man hat dem Konige nur die unschuldigen Zeitvertreibe sehen lassen, das übrige hat man ihm verhehlt, hat es erst nach ihrem Tod erfahren. Es war eine Art von Plaisanterie, daß Dide la Dauphine die alte Bott ma tante hieß, die hoffraulein hie: Ben sie alle ihre Hofmeisterin, die Maréchalle de la Motte, Mama; aber hatte die Daus phine die Bott Mama geheißen, hatte man es für eine Declaration von des Konigs Bei: rath genommen, also hat sie sich an ma tante gehalten. - Dide la Dauphine fonnte ihrem herrn alles weis machen, was sie wollte. Er war so erschrecklich verliebt von ihr, daß, wo sie nur ihm ein frohlich Gesicht machte, war er wie en Extase, und dachte an weiter

nichts, und wenn der Konig sie filgen wollte, stellte sie sich so verzweifelt, daß der Ronig fie wieder befanftigen mußte, und die alte Cante stellte sich eben so betrübt an. Der Ronig hatte genug ju thun, sie wieder ju bes fanftigen. Um Rube ju haben, gab der Ro: nig der alten Tante alle Gorge und befum: merte fich um nichts mehr. - Dibe la Daus phine hat Bouffonerien gehabt wie Barleguin; fie hat ihren Herrn nicht gehaßt, aber ver: liebt konnte sie nicht von ihm sein, aber er wohl von ihr. — Sie war delikat, aber doch kranklich. Dr. Chirac versicherte in ihrer letten Rrantheit bis jum Ente, daß fie davon fommen wurde, und hatte man fie nicht im Rotheln aufstehen laffen, im vollen Ochweiß, und am Buß zur Ader gelaffen, fo lebte fie auch noch. Gobald man ihr jur Aber gelaffen, wurde sie von fenerroth plotslich bleich, wie ein todter Menich, und brebete fich gang jum Sterben. Ich rief, wie man fie aus dem Bette jog, man follte doch nur warten, bis

der Schweiß aus sei, man konnte ihr ja wohl hernach zur Aber laffen; aber Chirac und Ragon opiniatrirten sich drauf und lachten mich aus. Die alte Zott fuhr mich an und sagte: Voulez-Vous être plus habile que tous ces Medecins qui sont là? 3ch sagte: Non, Madame, mais il ne faut pas être fort habile pour savoir qu'il faut suivre la nature, et puisqu'elle incline à la sueur, il seroit bien mieux de suivre cette voye que de faire lever une malade en transpiration pour la saigner. Da jog sie die Ache seln und lachte mich höhnisch an, da ging ich auf die andere Seite und fagte nichts mehr. Man hat wohl supconnirt, daß die alte Bott ber Dauphine fortgeholfen, durch den alten Schelm den Fagon. - Mangis, fo des Konigs Regiment commandirte, miffiel der letten Dauphine nicht, aber er hat mehr Anclination für die kleine la Brilliere. -Mde la Dauphine hat nie etwas nach dem Duc de Richelieu gefragt, ob er sichs zwar

berühmt hatte, und ift er barüber in die Bas fille gekommen. Dide la Dauphine war ein wenig coquette, plauderte mit allen june gen Leuten, aber hat sie was recht lieb ge: habt, fo mar es nur Mangis. Gie hatte ihm befohlen sich anzustellen, als wenn er ver: liebt von Mide Brilliere mare, die hatte keine so schone Taille, noch so gute Manieren, wie Dide la Dauphine, allein sie hatte viel ein hubscher Gesicht, war auch unerhort coquette. Man will glauben, daß aus dice fem Spiel ein Ernst geworden. Der gute Dauphin war wie aller galanten Beiber Manner, so allezeit die letten sein, so solche Sachen merken. Er hat nie begriffen, daß feine Gemablin an Mangis dachte, welches doch gar augenscheinlich war, und alle Mens Schen sabens. Er hatte den Rangis berglich lieb, und meinte, feine Gemablin fprache mit Dangie, ibm ju gefallen; war gang persua: birt, daß dieser sein Favorit eine Galanterie mit Mde la Brilliere hatte. — Man

darf fich nicht verwundern, daß die Dane phine coquette geweien. Erstlich fo ift der Maintenon Maxime, daß Coquetterie nichts übels ift, sondern nur eine große Passion sei Sunde. Zum andern hat fie ihr nie ihren rechten Rang halten laffen, fondern bas gange Schloß gang allein ohne ihre Leute, nur eine von den jungen Damen, die fie unter dem Arm hatte, ohne ihre Ecuyers, Dames d'honneur, nod dame d'atour; so ging sie and ju Marli, auch zu Bersailles, lief ohne Leibstück incognito in die Kirche, feste fich ju allen Kammermagden. Bei der Mde Maintenon in ihrer Kammer war kein Rang, alle Men: schen saffen, das that sie erreg, damit ihr Rang nicht mochte remarquirt werden. Bu Marli lief sie des Nachts mit allen jungen Leuten herum im Garten bis 3 und 4 Uhr Morgens. Der Konig hat fein Wort davon gewußt, daß fie fo berum lief. Die Daine tenon hat der Duchesse de Ludre verboten, der Duchesse de Bourgogne fein Wart ju

fagen, fagte, wenn fie gezürnt wurde, ware fie ju traurig und konnte den Ronig nicht die vertiren, sie drohete auch, daß wenn jemand fo geherzt fein murde, die Dauphine bei dem Ronig zu verrathen, der follte gewiß fein, daß es ihm nimmermehr follte vergeben were ien Also hat niemand das herz gehabt, dem König ein Wort davon ju fagen, und er hat auch nichts davon erfahren, ob les zwar der Hof und alle Fremden gewußt. Gie ließ fich von den Lakaien bei den Rußen auf dem Bo: den herum gieben; die Lakaien sagten zu eine ander: Allons bientôt nous divertir avec la Duchesse de Bourgogne; denn sie war es noch damalen. - Sie war im ftarten Ruf, die Beiber ju lieben. Der Konig hat fie aber über alles geliebt. Die Maintenon hatte fie auch auf alles abgerichtet, was dem Ronige gefallen konnte. Gie hatte guten Berftand, hat alles geichwind gelernt und practicirt. Der Ronig war fo untrofflich über ihren Tod, daß, wie die Maintenon gesehen, daß alles was

man ihm auch fagen mochte, nicht helfen konnte, soll sie, wie man mir versichert, dem König alles gesagt haben, was sie ihm bisher verhehlt hatte von ihrem Leben, das soll ihm die abscheuliche Betrübnis benommen haben."

### 12.

# Neber bie beiden Dauphins.

"Es ist gewiß, daß die femmes des halles eine rechte Passion für den Dauphin le père gehabt, man hat ihnen weis gemacht, der Dauphin spräche für den Pobel in Paris, woran kein wahr Wort war. — Sein Gesmüth war nicht gut genug um zu wissen, ob es rechte Freundschaft ist; er hat nur die ges liebt, wobei er seine Divertissements gefunden, alles andre hat er gehaßt. — Er hatte gern, daß man ihn auf dem Nachtsuhle entretenirte, aber es ging gar modest, denn man sprach mit ihm, und wandte ihm den Nacken zu;

ich habe ibn oft fo entretenirt, in feiner Ge: mahlin Kabinet, die lachte von Bergen dars über, schiefte mich allzeit hin, ihren herrn ju entreteniren. - Dr. le Dauphin hat seines Sohnes Gemahlin lange Zeit gar fehr verliebt, hernach aber hat sie sich mit Dide la Ducheffe brouillirt, das hat den Geren Schwiegervater gang geandert, und was ihn noch verdrossen, war, daß die Duchesse de Bourgogne feinen jungften Gohn, den Duc de Berri, wider seinen Willen verheirathet hat. In diesem Kall hat er eben so groß Uns recht nicht, und ob die Beirath zwar zu uns serm Vortheil, so hat man ihn doch in dieser Sache nicht wohl tractirt. - Mr. le Daus phin hat fehr wohl mit feiner Gemahlin ge: lebt, wohl 2 oder 3 Jahr, so lange die alte Bott mit ber armen Dauphine gufrieden war, aber sobald sie ein wenig in froideur kamen, da unterfing die alte Mont chevreuil dem Dauphin ju fagen, daß feine Gemah: lin ihn nicht lieb habe, daß sie nichts lieb

habe als die Bessola, daß alle Menschen ihn für einen Sot hielten, denn er den gane gen Tag in einer Kammer bliebe, wo man mehr deutsch, als frangbilich sprache; daß die Bessola nur die Confidentin mare, und daß Die Dauphine Galanterie hatte; um fie an sich zu ziehen, muffe er ihr jalousie geben, und parties de plaisirs mit ihren hoffraulein machen. Ich weiß dieses alles durch Mide la Dauphine felber, der es der Dauphin, fo sie noch liebte, selber erzählt; aber die alte Here hat das so oft wiederholt, und dem Dauphin in den Promenaden fo viel Ge: legenheit gegeben, daß er endlich ernstlich ver: liebt worden von der Rembure, fo hernach Mde de Polignac geworden; sobald diese Liebe angegangen, hat alle amitié für Mde la Dauphine aufgehort. - Mr. le Dau: phin glich der Konigin fehr. Er hat eine Tochter gehabt, von der Comsdiantin Raifin, welche er aber nie hat erkennen wollen. Die Princesse de Conti so weil Monseigneur todt

allezeit für diese ihre Niece gesorgt, hat sie an einen Ebelmann Devaujour verheiras thet. - Go lange Mr. le Dauphin in der großen Princesse de Conti Sanden war, bin ich recht wohl mit ihm gestanden; aber feitdem er in Dide la Ducheffe Banden ge: rathen, hat er fich gang und gar geandert, als wenn er mich in meinem Leben weder ges sehen noch gekannt batte. - Der erfte Daue phin hat feines herrn Naters Erempel ge: folgt und ein häßlich Mensch genommen, so Fraulein bei der großen Princesse de Conti gewesen; fie bieg Dille Choun, lebt noch gu Paris; man hat gemeint, daß er fie clandestine geheirathet hat, ich wollte aber schworen, daß es nicht geschehen. Gie sabe aus wie eine Duguin, war flein, batte furje Beine, ein rund Geficht, eine turze aufgeworfene Rafe, groß Maul voller fauler Zahne, fo brav ftun: ten, daß man sie eine Kammer lang riechen fonnte, abscheuliche diefe Brufte, welche Monseigneur charmirten, denn er schlug darauf,

wie auf Pauken. - Sie hatte große aus: stehende schwarze Augen, war furz und dick. aber fie hatte viel Berftand. - Er fehlte auch nicht gang von Berftand, er sahe alles ridicule gar wohl, sowohl was ihn selber als was Undere angehet. Erzählte possierlich was er wollte; aber es fat eine folche Faulheit in bem herrn, daß sie ihm alles negligiren machte. Er wurde fein faules Leben allen Ronigreichen und Raiferthumern vorgezogen haben. - Gein Leben hat er sich gegen nichts opponirt, mas der Konig gewollt, und war der Maintenon mehr sousmis als niemand; die von ihm ges fagt hatten, daß er fich retirirt hatte, wenn der Konig seine Beirath mit der Bott declarirt hatte, haben diesen Beren mohl nicht gekennt; er hat ja selber eine Zott, so man meinte, daß er sie clandestinement geheirathet hatte, Mile Choun, sie lebt noch ju Paris. Mas verhindert hat, daß die alte Bott nicht zur Ronigin ift declarirt worden, waren alle gute raisons, fo der Erzbischof von Cambran, Mr.

de Fenelon, dem Konig gesagt, darum bat fie den guten ehrlichen Mann bis an fein Ende verfolgt. - Der Raifin Unnehmlichkeit muß wohl penetrant gewesen sein, weil sie unsere Dauphins dickes Berg venetrirt hat. der sie herzlich geliebt. - Es wollte ihn eine mal jemand veriren über Inclination für Manusleute, er wurde aber fo erschrecklich bos. daß ich ihn nie so gesehen habe, sagte: Si quelqu'un est assés impertinent pour se vanter de cette vilainie, qu'on me le nomme, et je férai voir par mes traitements, combien je le méprise et combien je haïs sa vuë. - Ich bin wohl mehr als 20 Jahr mit dem Dauphin geftanden, hatte groß Vertrauen zu mir, bis ihn die Dus chesse erhascht; da hat er sich auf einmal gegen mich geandert, und wie ich nach meines Herrn Tod nicht mehr mit J. L. gejagt, allo wenig Commerze mit ihm gehabt, bis in feis nen Tod. - Foible war unfer Dauphin in vielen Stucken, aber in nichts hat er mehr

geschienen, als wie Mde la Duchesse ihn in den Klauen gehabt hat! sie hat ihn nicht aus Freundschaft und als einen Bruder geliebt, sondern nur durch bloße Interesse, also, wo: fern sie ihren Zweck erreicht hat, hat sie sich wenig bekummert, um was ihn angehet. --Dr. le Dauphin hatte nicht gern, daß man ihm großen Respekt erzeigte, batte gern, daß man frei mit ihm war. - Satte er ges wollt, hatte er den größten Credit von der Welt bei dem Konig, feinem herrn Bater. gehabt, auch so, daß der Konig ihm offerirt, wenn er jemand bei hof auts thun wolle, follte er nur kecklich au tresor royal gehen, denn der Konig hatte befohlen, daß man ihm alles geben sollte, mas er begehrte. Aber der Dauphin hat geantwortet: das wurde ihm ju fehr Plage machen, hat auch nichts von Staatsfachen wiffen wollen, aus Furcht oblis girt ju fein, in alle geheime Rathe ju gehen und nicht Zeit genug zu jagen zu haben. Ets liche baben aemeint, er thue es aus purer

Politik, dem Konig keinen Argwohn zu geben, als wenn er ehrsüchtig ware; ich aber bin persuadirt, daß es lauter Kaulheit mar und indolence, um ein saineantes Leben zu füh: ren und fich um nichts zu bekummern. - Er hat in seinem Leben teinen Minister gehaßt, noch geliebt. - Der erfte Dauphin war nicht zu beschreiben, tein Mensch hat ibn recht gekannt; er war auch wohl der wunder: lichste und unbegreiflichste humor von der Beit; meinte man ihn gut, fand man ihn bos: meinte man ihn bos, fand man ihn wieder sehr gut, er hat nichts recht geliebt, noch recht gehaßt; war doch boshaft, und seine größte Luft war Berdruß anguthun, und wenn er boch bernach einem einen Gefallen thun founte, that er es de bonne grace. Man fonnte nicht fagen, daß er bos war; man fonnte nicht fagen, daß er Berftand hatte; sot war er auch nicht, kein Mensch in der Welt konnte beffer die ridicule finden, sowohl was ihn selber als alle andere angehen konnte;

er erzählte vossierlich was er wollte, remar: guirte alles, furchte in der Welt nichts mehr als Ronig zu werden, nicht zu sehr aus tendresse fur feinen herrn Bater, als aus Rurcht zu regieren; war erschrecklich faul, konnte einen ganzen langen Tag auf einem Lotterbett oder in einer Chaise à bras figen, den Rock gegen die Schuhe schlagen, und kein Wort fagen; fein Leben hat er feine Meinung auf nichts sagen wollen, wenn er aber in einem Sabre einmol sprach, sprach er wohl und in noblen Termen. Etliche Mal batte man geschworen, er ware die Ginfalt selber, wenn man ihn reden horte; einen antern Tag forach er mit solchem Verstand, daß es zu be: wundern war; etliche Mal meinte man, cy ware der beste herr von der Welt; ein ander: mal that er alles, was er erdenken konnte, einen zu plagen und Berdrieflichkeiten anzuthun. - Man kann nicht fagen, daß er et: was berglich geliebt noch gehaßt hatte; nice

mand frand in Apparent so ubel mit ihm, mit dem er nicht über die, so man gemeint, daß er fie am liebsten habe, gelacht haben wurde. Nach aller Apparenz hatte er eine wunderliche Religion gehabt, meinte, die grofte Gunde ware, an einem Fisch, oder Sasttag Bleifch zu effen. Er ließ einmal die Raifin bolen, die verfteckte man in eine Dibble ohne Effen und Trinfen, es war ein Kaft: Tag. Wie der Sof weg war, es war zu Choisp, gab er ihr nichts ju effen, als Brodt in Del gebraren, und Sallat. Die Raif in bat felber darüber ges lacht, und es noch gesagt. Wie es auskome men, fragte ich ihn, woran er gedacht hatte, feine Maitreffe faften ju laffen, er antwortete: je voulais bien faire un pèché, mais pas deux, und lachte felber von Bergen dar; über. - Rein Menich bat den Dauphin je recht gekannt, er war auch unbegreiflich. Er hatte soibles vor tie faveur, und war hierin ein gemeiner Courtisan. - Der Dau: phin war ein fo wunderlicher Mensch, daß

ich nicht glaubte, daß seines Gleichen geboren fen, noch wieder geboren wird. Der Ronig hat ihn herglich lieb gehabt, und hatte cs auch Urfach, denn es bat nie ein Gohn eine folche Beneration, Liebe und Submission für feinen Bater gehabt, als er fur den Ronig feel.; auch war der Konig untroftlich als er faib. - Der erfte Dauphin mar von mittelmäßiger Große, mehr flein als groß, aber bei weitem nicht von des Konigs Tgille. - Ceine Marime mar, nie zu weisen, daß er mehr von einem Menschen vom Sof als vom andern hielt, und hatte Abscheu vor Fas voriten. - Er pignirte fich von keiner gro: Ben Politeffe, war tuckmanfig, und ware ver: zweifelt, wenn er hatte denken follen, daß man das Beringfte von feinen Gedanken er: rathe; wie ich ihn gar wohl von Kindheit auf fannte, foante ich ihn etliche Dtal errathen, habe ihn oft toll damit gemacht. - Ich fann nicht leiden, daß man mich an den hintern rubet, denn es made mich fo toll, daß ich

nicht mehr weiß was ich thue; hatte daher Mir. le Dauphin ofter schier eine brave Maulschelle gegeben, benn er hatte die schlim: me Gewohnheit, aus Poffen, wenn man fich feste, einem die Sauft mit ausgestrecktem Dau: men unter den hintern zu ftellen. Ich bat ihn um Gotteswillen die Poffen bleiben zu laffen, das Spiel miffiele mir ju schr, und machte mich fo bos, daß ich nicht gut dafür fein konnte, ihm eine brave Maulschelle gu geben, das eher gethan als gedacht fein murde, da hat er mich mit Frieden gelassen. - Er mar nicht groß, hatte abet boch eine gute Miene. Unfer Konig pflegte ju fagen: Monseigneur (so hieß er ihn) a une bonne mine d'un Prince Allemand. Er fabe in der That deutsch aus, aber nur auswendig, inwendig hatte er gar nichts deutsches. - Ich glaube, daß er fich an den Tabat gewohnt, um die Choun nicht zu riechen, die von faulen Bah: nen abscheulich ftunk. - Wie der Konig in Spanien weggog, weinte unser Ronig bitterlich.

Mr. le Dauphin weinte auch recht febr, aber vorher hat er keinem von feinen Sohnen das geringfte Zeichen gegeben, daß er sie lieb hatte, man hat sie auch nie in seinem Avar: tement gesehen. Morgens und Abends, und wenn der Dauphin nicht auf der Jagd mar, war er immer bei der großen Princesse de Conti, und julett bei Dide la Ducheffe. Man hatte nicht rathen konnen, daß die Rin: der sein waren, denn er hatte mit ihnen gelebt, als wenns fremde waren. - Er hieß sie auch nicht Mon fils, sontern Mr. le Duc de Bourgogne, Mr. le Duc d'Anjou, Mr. le Duc de Berri, und sie hießen ihn Monseigneur. - Die Dr. le Dauphin Die Rinderblattern hatte, fuhr ich den Dienstag jum Konig, der Konig lachte mich aus und faute: Vous nous avez tant menacé des affreuses douleurs que Monseigneur souffrireroit lors de la Suppuration; il ne souffre point, et les boutons commencement déjà à sècher. Ich erschraf recht hierüber und

sastet Tant pis s'il ne souffre pas, son état n'en est que plus dangereux, et je souhaiterois qu'il souffrit beaucoup. Det Konig sagte: Qui, Vous en savez plus que les Medecins. 3th sagte: je sais ce qu'est la petite vérole par ma propre experience, qui est plus sure que la science des Medecins; je souhaite de tout mon ceur me tromper. Gelbige Nacht nach Mitternacht farb der Dauphin. - Reiner von beiden Dauphins, noch keine Dauphine haben sich ihr Leben um ihre Kinder bekümmert. Der König hat sie wollen ohne ihren Rath erziehen laffen, hat ihnen alle ihre Leute ges geben. Der Konig hatte nicht gut befunden, wenn fie sich darin gemifcht hatten, das ift nie bei ihnen gestanden. - Monf. le Daue phin und feine Cohne waren nicht fo poli, wie der Konig war. Grobe Gesellen waren fie, die nicht zu leben wußten."

13.

Heber Louise Franzista, Gemahlin des Herzogs von Bourbon, Ludwig III.

"Madame la Ducheffe hat die drei schon: ften Tochter, eine, so man Mille de Clere mont heißt, ist recht schon, aber ich finde ihre Schwester die Princesse de Conti viel angenehmer. - Dide la Ducheffe ift zwar nicht schoner als ihre Tochter, allein fie bat mehr Grace, beffere Mienen und angenehmere Manieren, und der Berftand fiehet ihr aus den Augen, der Muthwille aber auch. Ich fage allzeit, fie gleiche einem fconen Ratchen. fo im vollen Opielen die Klauen fublen laft. - Chur : Baiern ift Tag und Racht bei Dide la Duchesse gestochen, wie J. E. hier was ren; ift weder zu seinen Nevenx noch Nieces, fondern allzeit bei ihr und ihren Tochtern gez stochen, mich hat er geflohen wie die West. und nie mit mir geredet, Dir. de Torci

ware denn dabei gewesen. - Dibe la Du: cheffe hat gar viel Verstand und lacht alle Menschen aus, ist gar possierlich, drehet alles in ridicule mit einer so possierlichen Urt, daß man ohnmöglich das Lachen halten fann. Sie ift gar zeitvertreiblich und von guter Gefelle schaft, und angenehm, allzeit luftig und hat recht artige Einfalle. - Gie ift febr infinuant, wenn sie jemand gefallen will, kann sie sich in allerhand Formen drehen, ihr Leben hat sie feinen bosen humor, und wenn sie nicht falsch ware, wie sie in der That ift, konnte man mit Wahrheit fagen, daß nichts angenehmers ift als Mde la Ducheffe; sie weiß sich in einen jeden humor zu schicken, baß man meis nen follte, daß man eine rechte Sympathie mit ihr hat, aber nichts ist sicher bei ihr. -Sie kann gar fark trinken, ohne voll zu wer: den; ihre Töchter wollens ihr nachthun, aber es geht nicht an, sie werden bald voll, und find nicht so Meister über sich selbst, als ihre Frau Mutter. — Der Berstand ift gar gut

bei biefer Dame, aber bas Gemuth schlecht und wenig gut. - Man fann in der Welt nicht beffer tangen, noch mit mehr Grace als Mde la Duchesse und ihre Tochter thun. doch tanget die Mutter noch besser als ihre Tochter. - In ihrem Sause paffirte Bosheit fur Berftand, darum haben fie feinen Scheu: die 3 Schwestern, Mide la Duchesse die Junge, die Prinzesse de Conti und Doe d'Orleans find alle drei als wenn sie feine Schwestern waren, haben weder Freundschaft noch Bertrauen zu einander, leben mit Cere: monien mit einander, wie blutfremde Leute. -Ich habe einen deutschen Stelmann gekannt. fo schon lange todt ift, der hat mir geschwoe ren; daß Mde la Ducheffe des Ronigs Tochter nicht sen, sondern des Marschalls de Roailles seine, und daß er die Stunde aufgeschrieben hatte, wie er ihn zu ihr geben sehen, und daß Dide la Duchesse juit 9 Monat hernach geboren worden. Diefer Deutsche hieß Bettendorf, war Brigadier in des Königs Leibgarde, und hatte die Wacht bei der Montespan, wie sein Kapitain zu ihr ging, denn er war von der ersten Compagnie des Gardes, "

Ueber Madame la Ducheffe bie Junge.

"Madame la Ducheffe die junge taugt nicht viel, sie ist durch ihre Falschheit schuldig, daß Mr. le Duc keine von meinen Enkeln bekommen, sie stellte sich an, als wenn sie die Heirath machen wollte, hinderte Mde de Berri, die ihre gute Freundin war, davon zu sprechen, und arbeitete für sich selber. — Durch ihren Berstand macht sie, daß ihr Herr wohl mit ihr lebet, ob er zwar keine Passon sür sie hat, setes von diesem Paar lebt wie es will, es ist gar keine jalousie uns

ter ihnen. - Wie man versichert, so machen ibr Berr und fie, Lit à part. - Die junge Doe la Ducheffe ift abscheulich uvel ges schaffen, durchaus schief und ausgewachsen. Apre Laille ift monstrueuse. Jar Ruckgrad gehet wie ein S; tenn ich habe fie aus Curios fitat ihren Leib nackend g sehen; wie man ihr das hemd gegeben, stellte ich mich hinter ihr, wie Mide la Dauphine ihr das hemd ane that. Ihr Gesicht ift nicht hablich gewesen, hatte Schone Mugen und Berffa d dalinnen. -Ich habe nur zwo aute Qualitaten an ihr ge: kannt, nemlich den Respekt und Liebe, so fie für ihre Frau Großmutter, Dide la Drine geffe, gehabt, und daß fie Berftand und Clo: quenz gehabt, ihre Fecher zu entschuldigen. Im übrigen taugte fie gang und gar nichts, wie man es auch nehmen mag. Ihren Berrn hat sie weder gehaft noch geliebet, sie haben wohl als Schwefter und Bruder mit einander gelebet, aber nicht wie Cheleute. Kalsch war fie, das ift gar gewiß, und das har fie auch

felbst durch ihre bose Conduite ums Leben ges bracht."

15.

Aleber den Herzog Ludwig III. von Bourbon.

"Der Prinz ist verliebt von der Polignac, und sie ist es von Mr. le Duc, welcher Mde de Nesle noch nicht vergessen kann, ob sie ihm zwar den Abschied gegeben, und den Prinz de Soubisse, das große Mischkalb, an seinen Maß genommen; der soll sagent de qui se kache Mr. le Duc? n'ai-je donc pas permis à Mde de Nesle de coucher avec Mr. le Duc quand il voudra? So delikat ist man hier in den amours. — Mr. le Duc ist post und weiß wohl zu leben, das Genie aber soll nicht gar große Etendue haben, soll auch gar nicht gelehrt sein, er hat aber Hauteur und Noblesse im Gemüth, und

weiß fich wohl zu halten. - Ich alaube. daß wer ihn bei Nahem examiniren wollte. würde er wohl noch andere Fehler finden, als daß er zu gern falbert, er hat doch aber auch viele gute Qualitäten, hat auch viele Freunde. - Die Polignac machte dem Dir. le Duc weiß, daß fie ihn lieb hatte. Dr. le Duc, der wohl weiß, was sie im Schilde führt, ließ fie ausspioniren, und erfuhr, daß sie eine heimliche Intrigue mit dem Cheval. de Bas viere hatte. Er hielt ihrs vor, sie leugnete die Sache. Er warnte fie, fie follte nicht ge: denken, daß fie ihn betrugen konnte; fie ver: schwur fich, daß er übel berichtet ware; sobald fie aber von ihm weg war, ging fie jum Che: valier in sein Haus. Mr. le Duc, der ihr folgen ließ, erfuhr es gleich; des andern Tags gab er ihr Rendevouz, sie kam in seine Schlafkammer, meinte er wußte nichts, ba machte er die Thur weit auf, daß man fie seben konnte, sein Kabinet war voller Mannes lente: da rief er den Chevalier de Baviere

und fagte zu ihm: tenez, Mr. le Chevalier, venez prendre votre Guerine, elle n'aura pas bésoin d'aller si loin pour Vous trouver. - Dir. le Duc foll folide Qualitaten haben, ist sehr noble in allem seinen Thun, hat auch feine bofe Diene, aber fein Huge, das ihm der Duc de Berri ausgeschossen, vers schandet ihn febr. - Ob Mr. Duc und der Prince de Conti zwar doppelte Schwäger fein, haben sie einander doch in ihrem Leben nicht leiden konnen. - Dag Dir. le Duc febr voli ist, das ist wahr, soll aber incapable fein, fich um Uffairen zu bemühen; erftlich fo foll er gar ignorant sein, jum andein die Application nicht lieben, und jum dritten, wenig Geduld haben; das find doch Qualitäe ten, so zu Affairen gehoren. - Er ift febr verliebt von Mde de Prié, die hat schon einmal ein wenig Prügestuppe darüber von ihrem Mann bekommen, aber das hindert nichts. - Sie regiert ihn absolut; foll auch Werstand haben. - Mr. le Duc ift sehr

baffionirt. Bie ihm De de Reste feinen Abschied gab, mare er schier vor Leid gestor: ben, er sahe aus, wie der bittere Tod, hat in mehr als 6 Monaten darüber feine Partie nicht nehmen tonnen. - Dide de Prie hat ihn getroftet, fie foll ihm aber gar nicht treu fein, sondern ihn mit zwei andern be: trugen, der eine ift der Dring de Carignan, der andere ift Lior, des Konigs erfter Saus: hofmeifter, diefer ift der hubschefte unter ben breien. - Die Pringesin von Modena verliert nichts an Mde la Duchesse Tod. Monf. le Duc hat fich declarirt, daß er fie fein Leben nicht wurde genommen haben, und daß er sich nicht wieder verheirathen will. -Mus amour kann kein Weibsmenich Dir. le Duc mehr lieben; er ift gar groß, schier wie der Gemminger, aber viel magerer, wie zwei Scheidt, gehet gebuckt, hat lange Beine wie ein Storch, einen furgen Leib, feine Waden, die 2 Augen fo roth, daß man nicht weiß, welches das gute oder das bose ist; boble ein:

gefallene Backen, ein groß Rinn, fo ift, als wenn es nicht jum Geficht gehorte, dicke Befgen. Summa wie er haflich ift, dergleichen habe ich wenig Leute gefeben. Geine Mais tieffe, die Dide de Pric, foll ihm unbestän: Dia fein. Diese Untreue foll ihn herglich be: teuben, und viel Schuld an seinem großen Abnehmen fein. - 2113 ein guter Freund von Law, ift er auch ubel vom Pobel tractit worden, haben ihm alle Injurien von der Welt gesagt, und gar Chien geheißen, bis auf fein Bruderchen, dem Comte bei Cleve mont, haben fie auf dem Pont Ronal Ine jurien nachgerufen and gesagt: vas; chien! tu ne vaudras pas mieux que tes frères. Der Gouverneur stieg auseinnd wollte den Pobel haranguiren, aber fie huben Steine auf; der hofmeifter mußte geschwind wieder in die Rutsche und eiligst davon fabren."

## 16.

Ueber Mademoiselle be Balois, Charlotte Aglae, Gemahlin des Herzogs von Modena.

"Sie ftehet nicht wohl mit ihrer Frau Mute ter, denn diese hat sie persuadiren wollen, des Duc du Maine alteften Sohn gu heira: then, den Prince de Dombes. Die Frau Mutter wirft der Tochter jest vor, daß wenn fie ihren Neven geheirathet, murde ihres Brus ders und ihres Sohnes Ungluck nicht gesches ben sein; sie kann sie nicht vor Augen sehen, hat mich derowegen gebeten, noch eine Zeits lang ihre Tochter hier bei mir zu behalten. -Sie hat die Bahne fehr weiß, aber übel ges wachsen, und einen Obergahn. Midselle de Balois hat, was man hier beauté heißt, das ift gewiß, aber gar keine Unmuth, fiehet auch nicht gar jung aus. Gie ift braun, bat gar schone Augen, aber eine habliche und gar

ju große Mafe. - Dide d'Orleans ware das faulite Mensch, wenn sie nicht die Mille de Balois jur Tochter hatte, denn diese ift noch ärger als fie. Ich finde es recht etelhaft, ein so blutjung Mensch von so abscheulicher Faulheit. - Mofelle de Balois fragt gar nichts nach mir, sie bringts noch weiter, sie fann mich nicht leiden. Es ift mir wenig an dem ungezogenen Mensche gelegen. - Gie wollte nicht gern in fremde Lander, also denkt man nicht an die Beirath von Modena. -Wenn Mdfelle de Balois von denen Leuten ware, so nicht gefallen wollen, so sollte es mich nicht Wunder nehmen, daß sie ihren Bang fo neglegirt, aber fie bat gern, daß man sie hubsch findet, sie ist gern gepußt, und kann doch nicht begreifen, daß der beste Dut gute Mienen und bonne grace ift, und daß kein Queen was hilft, wo das nicht ist. -Sie schlägt gang in das Mortemarische Geschlecht, gleicht an die Duchesse de la Storce, als wenn sie ihre Tochter ware, und

die Kalschheit der Mortemare sieht ihr aus den Augen. - Mein Gohn hat dem Dring gen von Modena seine Tochter Moselle de Balois aktordirt, welches mich von Bergen erfreuet. - Borgestern tam fie des Abends mit ihrer Frau Mutter ber, daß der Courier angefommen, denn fie hatte die Augen eine Kauft dicke gang roth und war bitter traurig. -Unfre Bergogin von Hannover schreibt mir, daß der Brautigam gang verliebt von Didselle de Balois, nemlich von deren Contrefait ge: worden ist; ich finde sie mehr schon als anges nehm; sie hat gar schone Hugen, schone Saut und Farben; der Mund ift auch nicht häßlich, die Bahne gefund und weiß, aber nicht gar gleich, einen Obergahn, der ihr gar übel ftes bet, wenn sie lacht, und eine Sabichtsnase, so alles verdirbt in meinem Sinn. Sie ist gar groß, nicht übel geschaffen, den Leib ein wenig turg und dick, der Ropf ftehet ihr in den Achseln und gar lange Beine und Schen: tel. Man siehet wohl, daß sie nie hat tangen

wollen lernen, denn fie gehet wie ein Weiß von 80 Jahren, hat mauvaise grace in als lem was fie thut. Sie hat schwarze Augen und Haare; fo ift die Braut; wenn das in: nerliche so aut als das außerliche ware, so ginge alles hin; es muttert fich aber fo fehr bei ihr als es sich vatert, und das ist es nicht, was mir am beften bei ihr gefällt. - Unfere Braut macht, wie man hier sagt, bonne mine à mauvais jeu, und ob ihr Mund zwar lustig fpricht, so find doch ihre Augen geschwollen und roth, und man ficht wohl, daß fie des Nachts muß geweint haben. - Der Grand-Prieur, der and General von den Galeeren ift, foll feine Frau Schwester nach Italien führen. Die Galceren follen ichon meublirt scin; sie allein kosten 100,000 Livr. — Die Großherzogin sagt, sie wolle Mademoiselle nicht feben, sie wisse was Italien sen, und wie we: nig Moselle de Balois sich dort würde ges wohnen konnen; also fürchte sie, sie mochte wieder hergelaufen kommen, bann wurde man

hier fagen: Voilà le second tome de la Grande - Duchesse, und zu allen Sottifen, so sie gegen ihren Schwiegervater und Herrn thun wurde, wurde man sagen: ah! voila les instructions que lui a données sa Tante la Grande - Duchesse, also wollte sie fie weder feben noch forechen. - Das Dras sent von Modena ist ankommen, es bestehet nicht aus vielen Stucken, ist ein gar großes joyau für die Braut zu tragen, mit gar schoe nen Brillanten und des Prinzen von Modena Contrefait ift hinter den Demanten, aber gar übel gemacht, man wird es geben, wenn die Berfprechung bei dem Konig sein wird, und der Kontraft unterschrieben. - Zufunftigen Sonntag, den 11ten Kebr. (1720), wird die Berfprechung und des Beirathskontrafts Bers schreibung bei dem Konig gehalten werden; Montags Morgens wird die Trauung gesche: ben, und Donnerstags wird die Braut meg: gehen. - 3ch habe in meinem Leben feine betrübtere Braut gesehen; sie hat seit 3 Tan

gen weder gegeffen noch geschlafen, und bie Augen werden ihr nicht trucken. — Ich bin ein schlimmer Prophet gewesen, aber ich habe nur ju wohl prophezeihet. Als unfere Pring gessen von Modena mir gefagt, daß sie nach Chelles wollte, ihrer Ochwester adieu ju fagen, fagte ich zu ihr, es ist noch gar zu wenig Beit, daß die Kinderblattern im Rlofter gewe: fen, und die Aebtiffin felbst die Rotheln gehabt hat; sie stecken graulich an. Gie antwortete: celà se trouve plutôt que quelque chose de bon. La vie en depend, prenez - y garde. Aber meiner Warnung unangesehen ift sie Sonntag Morgens nad Chelles gegangen, und den gangen Tag bei ihrer Schwester ge: blieben. Sonntags hat sie angefangen sich übel zu befinden, und hat die rothen Flecken bekommen. — Was fie in ihrer Krankheit trostet, ist der Aufschub ihrer Reise. — Den 12ten Marg 1720 hat mir mein Gohn feine Tochter hergeführt, um Abschied zu nehmen. Sie konnte kein einziges Wort artikuliren,

nahm in vollen Thranen meine Sande, fußte und druckte fie, und schlug ihre gufam: men. Dein Cohn hat fie mit schwerem Ber: gen fortgeführt. - Man hat freilich wohl an den Prinzen von Diemont gedacht, sein Berr Bater hatte auch icon Soffnung geger ben, aber auf einmal hat er es platt abges fagt. - Ihr herr Bater hat ihr ichone Ju: welen gegeben; des Konigs Prafent ist auch gar icon, es beftehet aus 14 iconen großen Brillants, bei jedem Diamant 2 ichone runde Derlen von iconem Baffer, bas macht ein Salsband. - Bas Mad. la Princesse de Modena angenehm gewesen ware, wenn fie Der. le Duc oder den Comte de Charoc lais hatte befommen tonnen, ift, daß fie in ihrem Baterlande bei Bermandten und Freunden geblieben mare. - Die Großher: zogin hat ihre Niece recht wohl zugesprochen und sehr gebeten, ihrem Erempel nicht zu folgen, fondern ju fuchen, ihrem herrn und Schwiegervater ju gefallen. - Der Pring

von Modena wird nur incognito nach Genes kommen, weil die Republik declariret, daß alle Ehre nur der Prinzessin soll angethan werden, als Princesse du Sang, und nicht als Princesse de Modena. - Man hat hier schon sehr über Modenische Divertiffes ments gelacht. - Gie hat mir von Lyon eine harangue geschickt, so ihr ein Curé ge: macht. - Gie will gegen ihres herrn Ba: ters Willen die gange Provence seben, will nach Toulon, à la St. Beaume, was weiß ich, was sie noch mehr sehen will, alles glaube ich, außer ihren herrn. - Man fann von dieser Pringessin sagen: qu'elle a mangé son pain blanc le premier. - Alles gehet noch wohl zu Modena, allein dem artigen Schwas ger ift nicht mehr erlaubt, bei der Schwester petit Soupé zu bleiben. Der Mann soll sehr charmirt von seiner Gemablin sein, aber fie hat ihm deklavirt, daß ein Mann nicht ver: liebt von seiner Krau sein muffe, und daß folthes nicht die Mode in Kranfreich ware,

fondern für ridicule gehalten wurde, bas, deucht mir, hat dort nicht gefallen, wie leicht ju errathen fichet. - Der Bergog von Do: dena hat gar einen wunderlichen Ropf in ale len. Sein altester Berr Sohn und seine Ges mablin hatten gern, daß er den Galvatico, so hier Envoyé gemesen, abschaffen sollte, denn derselbe Marr hat der Pringessin unter: wegens eine Deklaration gethan en forme, mit Drohung, daß er ihr alles Unglück zu: wege bringen wurde, wo fie seine amour nicht annehme. Er fing feine Deflaration an mit: ah! ah! ah! Madame! ah! ah! ah! Madame! Die Dringessin fagte: Que Vonlez - Vous dire avec tous vos ah? Er fagte: ah! que le Prince de Modena m'a des obligations et que je l'ai rendu heureux. -Er fing schon hier an, da wollte er alle Uns genblick zu ihr in die Kammer, wurde auch wohl recht jaloux von ihr. - Das hat die Pringeg ihrem herrn geflagt, der hat es feinem herrn Vater gefagt, und begehrt, daß

man den bolen Teufel wegschicken sollte, das will ber herr Bater nicht thun, er will, daß Salvatico Major-dom sein solle, 3ch finde dom, daß es ein Gluck fur unsere Pringeffin von Modena ift, daß Salvatico verliebt von ihr worden, weil er hier alles erfahren, was vorgegangen, wenn er es aber nun nache fagt, wird ihm der Pring nicht glauben. -Den gangen Tag gehet fie von einer Kammer in die andere und ruft überlaut: ah! que je m'ennuye, que je m'ennuye ici! Sic lebt aber doch jehund ein wenig besser mit ihe rem herrn als im Anfang. - Salvatico ist ein Nary in Folio. Wie er hier war, fagte er zu allen Leuten: oui, j'aime tant ma Princesse que sans dégout je mangerois sa merde. Salvatico ist des Herzogs von Modena erklarter Kavorit; das bestätigt das deutsche Sprichwort: gleich und gleich gesellt sich gern, sagte der Teufel zum Kohlenbrens ner."

17.

Neber die Princesse Palatine, Macria Therese von Bourbon, Gemahlin des Prinzen Franz Ludwig von Conti.

"Es ift abscheulich, was biefe arme Prine geffin bei ihrem herrn ausgestanden; er mar. wiewohl gang ohne Urfach, jaloux wie der Teufel. Sie wußte nicht gewiß, wo fie die Nacht bleiben wurde; wenn sie sich eingerichtet batte, und meinte, ju Berfailles ju schla: fen, führte er fie nach Paris oder Chantilli; wenn sie meinte bort ju bleiben, mußte fie nach Versailles, und wurde geplagt, wie eine arme Seele, und das immer. Gie machte mich oft ungeduldig, benn anstatt ihre Rube ju genießen, beweinte sie ihren Berrn und wollte, daß er noch lebte, sollte sie auch wies der von neuem von ihm geplagt werden. -Mde la Princesse, so hier geboren und erzogen, hat nicht denfelben Widerwillen ger

habt, daß ihr Herr Gohn einen Bastart ges heirathet, als ich, aber sie hats hernach doch wohl bereut. — Man kann nicht tugendsamer fein, als sie ihr Leben gelebt hat. - Gie hat viel mit ihrem herrn ausgestanden, aber fie regrettirt ihn doch noch alle Tage, und er fahe doch aus wie ein Heffchen. Die Königin seel. hatte 2 Papageien, einer mar Mr. le Prince leiblich Portrait, der andere glich wie 2 Tropfen Wasser, dem Maréchal de Luxembourg. - Mide la Princesse ift sehr klein und schief, aber nicht bueklicht, sie hat schone Augen, wie ihr Berr Bater gehabt hat, fonften hat fie außerlich feine Ochonheit, innerlich aber viel Tugend und Gottesfurcht. -Sie ift die einzige vom Sause Conde, so was taugt, ich glaube, sie fühlt noch das gute deutsche Geblut in ihren Adern. - Gie ift gewiß gar ungläcklich mit ihren Kindern. Die Princesse de Conti, Des Prince de Conti Mutter, ob sie zwar nicht leichtfertig, sondern tugendfam ift, fo ift es doch ein Marrchen,

und wie die Comtesse Dimbeche Orbeche, denn sie will immer Prozeg gegen ibre Frau Mutter führen, die doch alle Mittel gesucht, fich mit ihr zu vergleichen, aber es hat nichts geholfen. - Bergangenen Donnerstag hat die Princesse de Conti den Projeg gegen ibre Frau Mutter verloren; es hat mich gefreuet, denn es war unbillig. Mde la Princesse hat sie gebeten, arbitres ju nehmen, die Tochter hat mit aller Gewalt den Prozes haben wollen, hat ihre Mutter durch einen Advokaten Lugen beschuldigt. Der Mide la Princesse Advotat antwortete nur mit dies sen Worten: la sincerité de Madame la Princesse et de Madame la Princesse de Conti sa fille, est comme tout le monde pent en juger. Das hat alle Menschen im Palais zu lachen gemacht."

THAT I

18. 10.00 5 1. 000 600

Ueber die Princesse be Conti, Louise Etisabeth, Gemahlin des Prinzen Ludwig von Conti.

"Sie ift recht artig, und thut der Schon: beit den Poffen, flar zu erweifen, daß Une muth der Schonheit vorzugiehen. - Es ift Jammer und Schade, daß die junge Princesse de Conti nicht bei frommen Leuten ift, denn fie hat gar ein gut Gemuth, aber schlimme Gefellschaft, so man bei ihr laft, und fie hat ein baflich ungezogen Rarrchen zum Manne, fiehet gar bofe Exempel an vielen Orten vor ihren Augen, das verdirbt fie gang, und bine dert, daß sie nicht so sehr auf ihre Reputa: tion fiehet, als sie billig thun follte. - Wenn fie will, muß man sie lieb haben, sie hat gat angenehme Manieren an sich, und ift sanfte muthig und ohne humoren, fagt allzeit was obligeantes. - Die Princesse de Conti hat ihrem herrn bange gemacht, sie hat Flinten

und Degen neben ihr Bett gesett, und ihn versichert, daß, sobald er mit seinen geladenen Piftolen tommen wurde, wollte fie mit ter Flinte nach ihm schießen, und so fie ihn fehe len follte, wollte fie ihn mit dem Degen mor: den; feitdem hat er feine Piftole mehr. -Berliebt ift fie nicht von ihrem herrn und tann es nicht fein, er ift gar ju widerlich von humer und Figur; das Gesicht ift nicht, mas er am haftichften hat, sondern die gange Do: fitur ift schief und abscheulich. - Gie ift recht possierlich, gang naturlich und ungezwung gen, gefällt allen Fremden, eiliche Baiern find auch verliebt von ihr gewesen, und auch der Pring Ragozen, aber ihre Coquetterie hat sie ihm verleidet."

19.

Meber ben Pring von Conti, Lude wig, Gemahl der Vorhergehene ben.

"Diflich ift er gar gewiß, und widerlich von humor und Figur; das Geficht ift nicht, mas er am häßlichsten bat, sondern die gange Dos fitur ift tlein, schief und abscheulich, und er ift allzeit diftrait, das macht, daß er oft wild aussiehet, als wenn er nicht gescheut ware; wenn man siche am wenigsten versiehet, fallt er über seinen eigenen Stock wie eine Rrote. Man war es so gewohnt bei dem seel. Ronig. daß wenn man fallen horte, fagte man nur: ce n'est rien, c'est le Prince de Conti qui tombe. Seine Gemahlin ift gar nicht verliebt von ihm, wie ers von ihr ift, und fanns nicht sein, aber sie ist schlau und lebt wohl mit ihm, daß sie ihn absolut gouvernirt, und hat alle feine Favoriten fo gewonnen, daß fie alle ihre Rregturen find; sie ift herr und Meister im gangen Sause. - Gie ift gar ein angenehm Mensch, lang, wohlgeschaffen. gute Mienen, Schone Mugen und allzeit luftig. Der Pring de Conti, ihr herr, ift recht verliebt, welches defto mehr zu verwundern ift. ta die Damen gar nicht fo foible sein, und wenn er in boje Saufer gehet, ift es nur. die armen Kregturen darinnen zu plagen. The er verheirathet war, hat er fein Beibsmenfch geliebt, als feine Krau Mutter, die ihn auch wohl herzlich lieb gehabt hatte; denn fo mune berlich er auch ift, so hat er doch Berftand und kann mohl reden. Die Frau Mutter ift jaloux, daß fie feinen Rredit mehr über ihren Sohn hat, und er jest die Gemablin, ihre Schwiegertochter allein liebt, das giebt manche Sankereien. Die Mutter will fich von ihnen scheiden, und ein Saus apart nehmen, um nicht mehr bei ihnen ju fein. Die Fran Dut: ter wollte gern den Entel ergieben und mit fich nehmen, das will die Schwiegertochter

nicht, die will ihr Kind bei fich behalten, bare um find fie alle wie hunde und Ratchen que sammen. — Um ihn zu hindern in Ungarn zu geben, kauft man ihm das Gouvernement in Poitou, und gibt ihm einen Plat im Rath de Regence, damit hat man dies wilde Thier: chen gehemmet. - Der Pring de Conti ist übel erzogen, hat zwar Berstand, ist aber ein Rarrchen dabei; feine artige Gemahlin ift wohl zu beklagen, des Lebens nicht sicher bei ihm zu fein, er droht ihr oft mit geladenen Distolen; fie hat Berg, fragt fein Baar dars nach und läßt sich nicht bange werden. -Sie wehrt ihm auch das Pfeifen, denn fie meint, das werde ihm den Fluß von den Aus gen auf die Bruft gieben. Er lieft einen Duid auf Latein überlaut, da muß sie zuhoren, und fie verstehet kein Wort Latein, und er will es ihr nicht auslegen, und kommt jemand, darf fie fein Wort reden, fagt, man intercompire, wird bos und gurnt über alles, was in der Rammer ift. - Bei dem letten Ball madte

fich einer einen Buckel, und verkleibete fich gang wie der Pring de Conti, und sette fich zu ihm. Der Pring de Conti fragre: Qui ètes Vous, Masque. Dieser antwortete: je suis le Prince de Conti. Dieser, ohne bos ju weiden, jog feine Maste ab, lachte und sagte: Voilà comme on se trompe, ily-a plus de 20 que je crois l'être, uno wurde gar nicht bos, welches was rares ift. -Der Pring de Conti hat Berftand, ift aber wie ein Galopin erzogen worden, hat auch Quinten, die er felber wohl erkennet, aber nicht zwingen fann. - Der Pring de Conti, so gemeint geheilt gewesen zu sein, ift in Spanien wieder umgeschlagen, und ob er gwar General von der Kavallerie ift, fann er doch ohnmöglich zu Pferde figen. - Ich fagte vergangenen Dienstag jur jungen Pringes de Conti, ich hatte gehort, ihr herr mare noch nicht gang furirt; fie lachte und fagte mir ins Ohr: bon, bon, il est gueri; mais il a fait semblant de ne pas l'être, de peur d'être

obligé d'aller à la tranchée et d'y être tué, car il est poltron comme un singe. -Des Prinzen de Conti Gesicht ift nicht gar häßlich, feine Taille und humor ift am schlimmften, aber das Gesicht gehet gar wohl bin. - Der Pring de Conti ift noch gar übel an feiner rothen Ruhr, man hat ihn wollen nach Bayonne führen, allein er hat das Rieber so ftart, daß man ihn nicht hat weaführen konnen, und hat in der Urmee bleis ben muffen. - Mir deucht, wenn ich mich fo wenig tuchtig jum Kriege fande wie er, wollte ich nicht ju Kelde gieben, denn es oblie girt ihn nichts dazu. Man foll in Krieg giehen, um Ehre ju erwerben, aber nicht Schande. Seine besten Freunde, als la Mone und Clermont, haben ihm dieses vorgehalten, er hat fich aber darüber mit als len brouillirt, es ift eine elende Sache, wenn man sich selbst nicht tennt. — Es ift schon 9 oder 10 Tage, daß der Pring de Conti wieder kommen; ich habe noch nichts von ihm

gehort; er ftect immer dans la rue Quin Campoix mit den Agioteurs Geld zu gewins nen. - Der Pring de Conti ist endlich einmal ju mir gekommen; es muß in dem Lag nicht so viel wie ordinair in der ruë Quin Campoix ju agiotiren gewesen sein, denn da hat er die gange Zeit über gesteckt, seitdem er wieder kommen ift. Gein Better Dir. le Duc macht es nicht beffer in diesem Fall. Ich zweifele, daß sich der Pring de Conti je an den Krieg gewöhnt, er ist in allen Studen so liederlich, bat schlechte Ehre in dieser Campagne erhalten. - Der Pring de Conti wird noch endlich gar jum Narren werden, er ift in allen gar zu wunderlich. 3ch habe ihm lettmal recht mit Verwunderung zugehort, denn er spricht keine 4 Worte, wo nicht eine Bosheit innen fteckt. - Brutaler als er ift, wenn er will, kann man nicht sein, aber er kann doch auch poli sein, wenn et will. - Der Pring de Conti wird alle Tage toller und narrischer. In einem von

den letten Ballen hier im Opernsaale nahm er mit Gewalt ein arm Madgen, so aus der Proving kommen mar, gang jung, reift es mit Gewalt von ihrer Mutter weg, fest fie gwischen seine Beine, halt ihr mit einem Urm, gibt ihr 100 Rafenstüber und Daule Schellen, daß ihr Mund und Rase bluteten. Das arme Mensch weinte bitterlich, er aber lachte und rieft ne sais - je pas bien donner des chiquenaudes? Es hat alle Menschen gejammert, so es gesehn. Das Mensch hat ihm in seinem Leben nichts ju Leide gethan, er kannte fie nicht einmal. - Man hat dem armen Madgen nicht helfen wollen, denn nies mand mag mit dem Marren zu thun haben, er ift zu violent, er macht Grimaffen und Gefichter, und fpricht gang allein, daß mir, die ich die Marren abscheulich fürchte, oft angst und bange dabei wird. - Der Pring de Conti hat nicht so viel gewonnen als Mir. le Duc. Ich habe doch gehort, daß er etliche Millionen ertappt hat, wer aber am allermeisten gezwackt hat, das ist der abscheux lich interessirte d'Antin. — Seine Intriz guen gemahnen mich an mich selber. Wie ich ein Kind war, nahm ich faul Holz, legte es auf die Augen und in den Mund und verzsteckte mich Abends unter die Stiege, um den Leuten bange zu machen, und war mir doch selber so bange vor Gespenstern. So machts der Prinz de Conti, will andern bange machen und stirbt selbst beinahe für Angst."

and he main all as in the con-

Meber den herzog und die herzogin du Maine.

"Man kann nicht sagen, wer am schlimm; sten ist, der Mann oder die Frau, was aber gewiß, ist, daß kein falscheres und boseres Paar in der Welt ist, als dieses. — Ich glaube das, was meinen Sohn verhindert, mit dem Duc du Maine in der Strenge zu

verfahren, ift erstlich, daß er seiner Gemahlin Thranen und emportement schenet, und jum andern, fo hat er feinen andern Schwager ben Comte de Toulouse lieb. - Der Duc du Maine weiß gar wohl, wer seine Mute ter gewesen, er hat aber nur seine Sofmeisterin, die Maintenon, geliebt und ihr nie Undank gewußt, daß fie feiner Mutter fo einen fchlime men Dienst gethan, fie aus dem Sattel ju heben und fich darein ju fegen. - Den Duc du Maine hat der Sof erschrecklich ge: fürchtet, erstlich wegen der Maintenon, und jum andern, weil er allen Menschen bei dem Ronig feel. bole Offices geleiftet, und denen er am meiften verfprach, denen hat er die arge ften Stucke angethan. - Mein Sohn tann und will ohnmöglich glauben, daß ber Duc du Maine des Konigs Gobn ift. Diefer Mensch ift allzeit falfch gewesen und hat jedermann bose Offices gethan, besmegen ift er gehaßt worden, mar ein archiraporteur. Seine Be: mahlin, das kleine Rrotchen, ift viel violenter

als er; wie er gar furchtsam ist, so halt ihn Die Kurcht oft ein, aber bas Weib mit ihren Comodien mischt du heroique mit darin. -Der Duc du Maine ift in seinem Gefangniff in eine folde Devotion gerathen, daß er fich in der Ofterwoche Schier zu Tode gefastet bat, ift recht frank davon worden. - Der Dac du Maine meinte, daß er meine Tochter be: fommen follte, aber gewisse Raufleute borten bei Mde de Montespan, daß Mde de Maintenon und sie mit einander bavon sprachen, dachten nicht, daß gemeine Leute die Sache verfteben murden; die nahmen das Wort und sagten: Mesdames, ne Vous y jouez pas, il Vous en coutera la vie, si Vous faites ce mariage. Das hat die Sache verhindert; Mde de Maintenon ging gleich gum Konig, und bat ihn nichts mehr davon ju gedenken, denn es war ihr bitter bange. -Mr. le Due da Maine hat gemeint, weil er es schon so weit gebracht hatte, daß er Prince du Sang worden, so wurde niemand Difficul: taten machen, ihn als einen Prince du Sang jum koniglichen Stand ju erheben. Dit meis nem Sohn und dem Prince du Sang wurde er schon zurecht kommen, drum hat er und feine Bott meinen Gohn als einen Vergifter ver Dauphine und des Duc de Berri von haus zu haus declarirt. — Er hat viel Berftand, aber le fort von feinem Berftande ift, daß er gang artig und mit Berftand er: gablen kann. - Mr. de Daine pratendirt fehr unschuldig zu fein, meint durch sein uns schuldiges Leiden den himmel verdient zu has ben, das erfreut ihn, und macht ihn luftig. Won Natur ift er nicht melancholisch, hat alle fein Leben Poffen getrieben und Siftorchen erzählt. Vor den Leuten spricht er von nies mand übel, aber bei des Konigs feel. Zeiten. -Wenn man dem Geschrei des hofes glauben will, so foll niemand gewesen sein, den er nicht bei dem Konig eingehauen hat. Mbe de Montespan und Mde de Maintes non haben ihn so erzogen, erstlich, um ihn

wie einen Rettenhund loszulaffen, und beifen ju machen, wenn sie wollten, hernach auch den Konig zu divertiren, und fich beliebt ju machen. - Gestern bat man bei 'meinem Soin Urlaub gefordert, daß Mr. le Duc du Maine fich mit feiner Gemablin vergleichen moge. Mein Gohn hat geantwortet: il auroit pû s'accommoder sans m'en parler, car qu'il s'accommode on qu'il ne s'accommode pas, je sais qu'en penser. - Diese Baftarte find von einer fo boshaften und lafter: haften Mutter, daß Gott wiffen mag, wer ibr Bater gemesen ift. - Der Mad. du Maine amant tenant ift der Rardinal de Dolignac, aber sie hat noch viele andere, den premier President, und fonft Burichen. - Mde du Maine ift feine beauté, aber fie hat viel Berftand, ift fehr gelehrt, tann von allerhand freechen, das lockt alle Gelehrte an fie und alle Malkontenten weiß sie zu flattiren und gegen meinen Cohn ju fdmalen, das ift alle ihr charme. Sie ift Berr und Meifter von

ihrem Mann. Er hat viel Chargen, fann viele Leute placiren, ein Regiment des Gardes, da er General von ift; in der Artillerie, Da er Grand - Maître von ift; les Carabiniers, wo er alle Officiers einsett; ohne seine Regimenter, damit ziehet er auch viele Leute an fich. - Mide du Maine ift nicht größer als ein Rind von 10 Jahren, nicht gar wohl gewachsen. Wenn sie den Mund zuhält, ift fie nicht haflich, er gehet aber groß auf. Gie hat hafliche und übel gesette Bahne. Gar dick ift sie nicht, sie trägt erschrecklich viel Roth, hat hubsche Hugen, ift weiß und blond, mare sie so aut als sie bose ift, ware nichts gegen fie zu fagen, aber ihre Bosheit ift unerträge lich. - Der Duc du Maine hat seine Ge: mablin herzlich lieb, sie piquiet sich auch, ihren Herrn zu lieben, aber da wollte ich meine Sand nicht vor ins Feuer ftecken. - Go trauria ich auch bin, so hat mich doch mein Solfn Thranen lachen machen, wie er mir die Briefe erzählt, so Mde du Maine an den

Rardinal de Polignac geschrieben, und man in feinen Papieren gefunden. Gie ift in ale Ien Stucken ein ehrbares, tugendfames Menfch. In einem von diesen schonen Briefen ftund: Nous allons demain à la Campagne; je rangerai les appartements de façon que votre chambre sera prés de la mienne. Sachez a faire aussi bien que la dernière fois, et nous en donnerons à coeur joye. -Sie ift herr und Meifter von ihrem Mann, fo daß sie ibn, wie man fagt, sogar oft ge: schlagen haben soll, denn sie ist gräulich vio: lent. - Dachdem Dide du Maine alles gestanden, was fie gethan, laft fie mein Gohn wieder nach Sceaux kommen, und stellt fie also wieder auf freien Ruß, und weil sie in ihrer Beichte bekannt, daß fie alles ohne Bife fen ihres herrn gethan in feinem Namen. läßt man ihn auch wieder kommen in Saus nach Clugny bei Berfailles."

21.

Neber die Herzogin von la Valière, Francisca le Blanc de la Beaume.

(Ging ins Klofter 1675, geft. 6. Juni 1710.)

"Madame de la Valière war Maitresse vom Konig und gar ein gut Mensch. - Wenn eins von der Montespan Rindern ftarb, war der König herzlich touchirt, aber nicht vom armen Comte de Vermandois, dem Mide de Montespan und die alte Bott hats ten dem Konig weiß gemacht, daß dies Kind nicht fein, sondern des Laugun gewesen, aber es ware ju wunschen gewesen, daß alle des Konigs Bastarte so gewiß sein eigen wa: ren, als diefer gewesen ift, denn Dede de la Baliere mar gar keine leichtfertige Maitroffe, und hatte es wohl durch ihre Bufe und Ponis teng bis ans Ende von ihrem Leben bewiesen. Es war gar ein angenehm Mensch, gut, sanft: muthig, tendre. Sie hatte den König nicht

aus Ambition lieb, sondern eine rechte Paffion für ihn, und hat ihr Leben niemand geliebt als den Konig. - Der Konig hat die Bas lière vergeffen, als wenn er sie fein Leben weder gekannt noch gesehen hatte. - Huf Unftiften der Montespan hat er die Ba: lière so ubel tractirt; weil es der de la Balière so durch die Seele gedrungen, hat das arme Menfch gemeint, fie tonne Gott fein großer Opfer thun, als ibm die Quelle von ihren vorigen Gunden aufzuopfern, und daß dies Gott defto angenehmer fein murde, weis Ien ihre Peniteng von demfelben Orte herkome men, womit sie gefündiget hatte. Ich fand der Mde de la Valière Augen weit schöner als Mde de Montespan ihre; sie hatte eine folche Unmuth, wenn sie einen ansahe, daß es nicht zu beschreiben ift; gar eine artige feine Taille, aber feine ichonen Babne. Gie hatte gar modeste Mienen, war es auch in der That; wollte verzweifeln, wie man sie zur

Duchesse gemacht, und ihre Kinder legitimirt hat. Gie hoffte, man follte es nicht wiffen, daß sie Kinder gehabt hatte. - Die Don: tespan, so mehr Berffand hatte als die Ba: lière, hatte fie gang in Ridicul gedrebet, und dem Ronige falfdlich versugdirt, daß der Comte de Vermandois nicht des Konigs, sondern des Laugun Sohn mare; das hat dem Konig alle Liebe für biefe Dame genoms men, und deswegen konnte er auch den Comte de Vermandois nicht leiden. - Dide de Balière hat es für eine Bufe gehalten, bei der Montespan gu bleiben. Gie hat fie übel tractirt und öffentlich angelacht, ja ben König obligirt, hart mit der Duchesse de la Valière ju verfahren. Der Konig mußte durch diefer ihre Rammer gehen, wenn er gu der Montespan wollte. Er hatte ein icho: nes Espagnolgen, so malice hieß; da nahm der Ronig auf Untrieb der Montespan dies Hundchen, und warf es der Duchesse de la Valière zu und sagte: Tenez Mde, voilà

Votre Compagnie, c'est assez. Dies war bart, denn er blieb nicht in der Rammer, fondern ging ju der Montespan. Das hat fie alles mit Geduld ausgestanden. Die Da: lière mar nicht haflich, hatte die artigfte Zaille von der Welt, und den angenehmften Regard, und die modestesten Mienen von der Welt; fie binkte ein wenig, aber es frund ihr gar nicht ubel an: - Der Ronig hat die Baliere nicht mehr gesehen, so lange sie im Kloster ges welen. Fur ihre Rindet hat er geforgt. -Sie hatte so viel Tugend an fich; als bie Montespan Lafter. Daß fie die einzige foiblesse für den Konig gehabt hat, war ihr wohl zu verzeihen; der Konig war tamals jung, galant, schon, alle Menschen haben ibe dazu gerathen und geholfen, und sie mar sehr jung; aber im Grunde war fie motest und tugendfam, und hatte gar ein gut Gemuth. Sch pflegte ju ihr ju fagen, fie hatte mit three Liebe eine Transposition gethan, und alles

auf unfern herrn Gott gefest, was fie fur den Konig im Bergen gehabt. - Geit fie Rarmeliterin geworden, hat fie nichts als un: fern herrn Gott geliebt, und hat mir oft ges fagt, wenn der Ronig in ihr Klofter tommen follte, wollte fie ihn nicht feben und fich fo einsperren, daß er sie nicht finden sollte; aber fie ift der Dube enthoben worden, denn der Konig ift nie hingefommen. - Gie war noch nicht im Rlofter, wie ich in Frankreich tom: men bin, ift noch 2 Jahr bei Sof gewesen. Wie sie den Monnen : Habit nahm, da haben wir erft recht Rundschaft gemacht. Es touchirte mich so febr, das angenehme Mensch diese Resolution fassen zu seben, daß, wie man sie unter Drap mortuaire legte, fing ich so bit: terlich an zu weinen, daß ich mich nicht mehr fonnte feben laffen. Wie bie Ceremonie aus war, kam Moe de la Balière ju mir, troftete mich und sagte: ich sollte mich viele mehr mit ihr freuen als sie beweinen, denn fie nun aufinge glucklich zu werden. Gie

wurde ihr Leben nicht vergeffen, die Gnade und amitié, so ich ihr erwiesen, welches se ja nie bei mir verdient hatte. Rurg darauf ging ich wieder ju ihr, ich war curieus ju wissen, warum sie bei der Montespan fo lange als eine Suivante geblieben mare. Bott, fagte sie, habe ihr Herz gerührt, ihr ihre Sunde ju erkennen ju geben, fo hatte fie ge: dacht, fie muffe Bufe thun, alfo leiden, was ihr am schmerglichsten ware gewesen, des Ro: nigs herz zu theilen und von ihm verachtet ju werden. In den 3 Jahren nach des Ro: nigs Liebe hatte sie wie eine verdammte Seele gelitten, und Gott alle ihre Schmerzen auf: geopfert fur ihre begangenen Gunden; denn wie ihre Sunte offentlich gewesen, so hatte auch ihre Peniteng öffentlich fein muffen. Daß man fie fur eine Sotte gehalten, die nichts merkte, ware auch mit Bleiß geschehen, denn in der Zeit hatte sie am meiften gelite ten, bis daß ihr Gott endlich in den Ginn gegeben, Alles zu verlaffen und ihm allein zu

dienen, welches sie auch gethan, aber durch ihre Lafter mare sie auch nicht murdig, bei fo puren und frommen Geelen zu leben, als die andern Karmeliterinnen waren. Man fahe, daß ihr dieses von ganger Geele ging. -Dian hat der Baliere groß Unrecht gethan, fie zu beschuldigen, was anders als den Konig ju lieben; aber die Lugen geben der Done resvan teine Mube. Der Comte de Ber: mandois war gar ein aut Gemuth, der arme Mensch hat mich geliebt, als wenn ich feine leibliche Mutter ware. Wie alles beraus fam mit seinen Debauchen, mar ich recht bos auf ihn, denn ich hatte ihn recht treulich ges warnet, ich wollte ihn nicht mehr lieb haben; das ging ihm febr ju Bergen, schiefte alle Tage ju mir und ließ mich bitten, daß er mir nur ein paar Worte fagen mochte. Ich hielt 4 Wochen fest, endlich ließ ich ihn kommen, er fiel vor mir auf die Knice, weinte bitter: lich und bat mich um Vergebung, er wollte fich beffern, ich follte ihm doch meine Freunde

schaft wieder zuwenden, ohne welche er nicht leben konnte, und ihm wieder mit Rath beis fteben. Er ergablte mir feine gange Siftorie. Er war abscheulich verführt worden. Wie Debe la Dauphine ins Rindbette tam mit dem Duc de Bourgogne, sagte ich jum Ro: nig: Ew. Maj. werden mir nun wohl keine demuthige Bitte abschlagen. Der Ronig lachte und fagte: Que demandez-Vous donc? 3ch antwortete: Monsieur, la grace du pauvre Mr. de Vermandois. Er lachte und faste: Vous êtes bonne amie, mais pour Mr. Vermandois, il n'a pas encore été assez puni pour ses crimes. Sch sagte: le pauvre garçon est si repentant de ses fautes! Der Konig sagte: Je ne me sens pas encore en disposition de pouvoir le voir, je suis encore trop en colère contre lui! Es hat noch etliche Monat gewähret, ehe das Kind wieder von dem Konig gesehen worden; allein er hat mir fo großen Dank gewußt, daß ich fur ihn gesprochen, daß

meine leiblichen Kinder mir nicht so attachirt fein, als er gewesen. Er war wohl geschaffen, aber nicht hubsch von Gesicht, doch auch nicht unangenehm; hat aber ein wenig geschielet. "

## 22.

Neber die Marquise von Montespan, Franzista Athanasia von Rochechouart, Gemahlin des Marquis von Montespan, Mutter des Herzogs von Maine und des Grasen von Toulouse.

(Ging ins Klofter 1692, geft. 6. Juni 1710.)

"Der König konnte Mde de Montespan anfänglich vor seinem Tod nicht leiden, warf Monsteur und der Königin selber vor, daß sie mit ihr umgingen, und wurde doch nachher sterbens verliebt in sie. — Ueber die Montespan ist er auch eben so wenig betrübt gewesen als über die Kontange. — Die

Montespan war noch mehr ambitieuse als debauchirt, aber bos wie der Teufel, es war the nichts zu viel, um ihre Umbition zu volle führen, darauf ging alles. - Sie hatte mit einer häßlichen dicken Taille einen gar ju gro; Ben Eclat und gar vielen Berftand in den Mugen, einen überaus schonen Mund und an: genehmes Lachen. Gie war febr divertiffant und possierlich. Die Zeit konnte einem nicht lange bei ihr werben. - Der Duc d'Antin hat unter allen der Montespan Kindern allein um seine Mutter getrauert. Die Mute ter ift nicht genennet worden, wie sie der Ros nig legitimiren laffen, also sollte es heißen, daß Mide de Montespan ihre Mutter nicht ift. - Gie war einmal bei einer Re: vue; wie sie zu den deutschen Truppen fam, fingen fie an ju rufen : Konigs Sure! Sure! Abends fragte der König Mde de Montese pan, wie fie die Revue gefunden? fie fagte; parfaitement belle, mais je trouve seulement que les Allemands sont trop naïfs,

d'appeller toutes choses par leur nom, car je me suis fait expliquer ce que signifioit leur cri. Mr. d'Antin ift ihr einziges legitis mes Rind. Sie und ihre alreste Tochter haben brav schöppeln konnen, ohne einen Augenblick voll zu werden. Ich habe fie, ohne was fie fonft getrunken, 6 Rafaten vom ftarkften Eurs nier Rojolis trinten feben; ich meinte, fie wurde unter die Tafel fallen, aber es war ihr wie ein Trunk Baffer. - Mde de Montes: pan hat die Robes battantes erfunden, um ihre Schwange schaft zu verbergen, weil man die Zaille nicht darin sehen fann; aber wenn sie den Nock anthat, war es eben, als wenn fie es an die Stirn geschrieben hatte, daß fie schwanger ware; denn alle Leute sagten bei Sof: Mde de Montespan a sa robe battante, elle est donc grosse. Ich glaube, fie that's mit Fleiß, in der Meinung, daß ihr dieses bei Sof mehr Confideration geben whrde, wie es auch in der That war. -Freilich hat man Wache von der Garde du

Corps bei Mide de Montespan gehabt, das war raisonnable, denn der Konig war Zag und Macht in ihrem Zimmer, arbeitete da mit seinen Ministern; aber wie das Avar: tement gar groß war und in vielen Kammern bestund, konnte die Dame doch thun, was sie wollte; der Maréchal de Noailles, pour être dévot n'en étoit pas moins homme. -Mann Mide de Montespan aussuhr, hatte fie auch Garden, aus Furcht, daß ihr Mann ibr einen Affront thun mochte, denn er bat ihr allzeit gedräuet. Die Montespan hat die Konigin viel leiden gemacht. — Mde de Montespan, Mde de la Valière und Mde de Kontange haben alle drei ihre Tabourets bei der Konigin gehabt. - Die Montespan war von weißerer haut als die Baliere, hatte einen großen Eclat, Scho: nen Mund und Zahne, allein sie sahe frecher aus, und man sabe ihr im Gesichte an, was fie im Schilde führte. Sie hatte schone blonde Haare, Schone Bande und Urme, das hatte

Die Balière nicht, aber fie mar gar fauber, und die Montespan ein schmuziger Gefelle. - Daß sie die Konigin seel. ausgelacht, das ift wahr, allein fie lachte alle Menschen aus, sont hatte se feine impertinence de hauteur mit der Konigin, das wurde der Konig nicht gelitten haben. - Gie verheirathete einen von ihren Bettern, Dir. de Montespan, mit einer gemeinen Burgerstochter, Melle Hubri, welche fehr reich war. Um ju er: weisen, daß fie eine gute Beirath gemacht, ließ sie sie dans le petit particulier fommen. Diefes Jungferchen mußte gar nicht zu leben, fprang das erste Mal, da sie da war, auf eine Ecke von dem Tisch, Schlug die Füße freuzweis zusammen und wackelte damit, als wenn sie in ihrer eigenen Rammer ware. Man fann sich einbilden, mas das fur ein Gelächter gab, und wie possierlich Mide de Montespan die Sache gedrehet hat, ben Konig lachen zu machen. Das Mensch aber meinte, sie nahme ihre Partie, und machte

Romplimente über Komplimente. - Mach ben Landesrechten murden alle des Konigs Rinder, fo dem Mr. de Montespan que gehört haben; darum auch, wie Mr. de Montespan an der Krankheit lag (woran er auch gestorben), in der Zeit agirte feine Frau die devote, und ließ ihrem Mann of: feriren, ob er ihr erlauben mochte zu ihm zu fommen, um ihm in seiner Krankheit zu dies nen. Mr. de Montespan antwortete: je le veux, mais il fant qu'elle amêne tous ses enfans, si elle en laisse un, je ne la recevrai pas. Damit ist sie nicht hingegans gen, denn der Mann war brutal wie der Teufel; er hatte ihr feine Meinung tuchtig gefagt, wenn fie gefommen ware. - Außer dem Comte de Toulouse find alle der Mon: tespan Kinder, so fie mit dem Konige ges habt, gezeichnet: der Duc du Maine ift lahm; Dite d'Orleans schief, und Dide la Ducheffe hinkend. - Montespan war nicht viel nute, er that nichts als spies ien. Er war febr interessirt, ich glaube, wennt ber Ronig ihm viel hatte geben wollen, hatte er fich befanftigen laffen. Es war voffierlich ju feben, wenn er und fein Gobn d'Untin mit Mde d'Orleans und Mde la Dus cheffe spielten und er diesen Pringeffinnen, so seine Kinder sein sollten, gar höflich mit Bandtuffen die Rarten gab. Es tam ihm fele ber possierlich vor, sahe sich um und lachte allezeit ein wenig. - Die Montespan war ein lebendiger Teufel, Fontange aber ein gut einfaltig Mensch. Beide waren schon. Die lette ift darauf gestorben, daß fie die erste in Milch vergiftet hat; ob es mahr ift, weiß ich nicht, aber das weiß ich wohl, daß zwei von der Fontange Leuten gestorben fein, und daß man offentlich gefagt; daß fie vergiftet fein."

23.

Maria Angelifa d'Esto: railles.

(Geb. 1661, geft. 1681.)

"Beauvois ist hoffraulein bei mir gewes fen, war ein gar ehrlich Mensch. Der Konig war febr verliebt in sie, aber sie hielt fest, da fiel er auf ihre Compagne, die Fontans ge, die auch schon war, aber fie hatte keinen Derftand. - Die Fontange war ein gut Mensch; die kennete ich woll, sie war von meinen Hoffraulein gewesen. Wer schon vom Saupt bis jum Sugen, hatte aber wenig Bere stand. Wie Mde de Fontange mein Sofe fraulein war, fagte der Ronig im Lachen? Voilà un Loup qui ne me mangera pas, und wurde doch hernach verliebt von ihr. Sie war gang rothhaarig. - Die arme Fontange bat, che fie ju mir tam, ihr ganges kunftiges Leben einmal getraumt gehabt;

und ein frommer Rapuziner hat ihr den gant gen Traum ausgelegt. Gie bat mir's felber erzählt, noch ehe sie des Konigs Maitresse ges worden ift. Gie traumte einsmals, daß fie auf einen hoben Berg gestiegen mare, wie fie auf dem Berg war, erleuchtete fie eine belle Wolke, darnach wurde es so dunkel, daß sie Darüber erschraf und erwachte. Sie erzählte diesen Traum ihrem Beichtvater, der sagte: Prenez garde à Voûs, cette Montagne est la cour, où il Vous arrivera un grand éclat, cet éclat sera fort court, et si Vous abandonnez Dieu, il Vous abandonnera et Vous tomberez dans d'éternels ténèbres. Daß Kontange gewiß vergiftet gestorben, das ist sicher. Sie hat allezeit die Montes: van von ihrem Tod beschuldigt. Ein Laquay, welchen die Montespan gewonnen, hat sie und etliche von ihren Leuten in Milch verges ben. - Gie ift darauf gestorben, daß sie die Montespan vergiftet hat; ob es wahr ift, weiß ich nicht, aber das weiß ich wohl, daß

qwei von ihren Leuten gestorben sein, und daß man disentlich gesagt, daß sie vergistet wären. — Die Fontange war ein dumm Thiergen, aber sie hatte gar ein gut Gemüth, und war schon wie ein Engel. Wie der Körnig von ihr verliebt war, mußte ich allezeit bei ihm sein, denn sie hatte mich gar lieb. — Die Fontange war vom Kopf bis zum Fürsten die schönste Figur, so man sehen konnte, hatte auch ein recht gut Gemüth, aber nicht mehr Berstand als ein Kähchen."

## 24.

Ueber die Marquise von Maintenon, Franzista d'Aubigné.

(Geb. 28. Nov. 1635, Wittwe Scarron 1660, Marquife von Maintenon 1674, vermählt mit Ludwig XIV. 1685, gest. 15. April 1719.)

"Madame de Maintenon ist der Mede de Montespan Kinder Hosniesterin gewes

fen, hat ihr barnach die Schube ausgetreten, aber fie hat es weiter gebracht. - Das ere weist, daß man seinem destine nicht entgehen fann, daß der Konig die alte Bott geheiras thet. Lange ebe ber Konig die Scarron gekannt, fagte er einmal jum Duc de Crequi und Mr. de la Rochefaucault: l'Astrologie est bien fausse, on a fait mon horoscope en Italie, et on me mande, qu'après avoir vecû tres longtemps, je dois aimer une vieille P. jusqu'au dernier moment de ma vie. Y-a-t-il grande apparence à cela? Er wollte fich frank darüber lachen, und ift doch geschehen. - Es ist gewiß, daß die Sie storie von Theodora im Procop an die Bott gleicht. Es ift auch noch eine folde Das me in der Schwedischen Siftorie, eine Bollanderin Gigbritte bei Christian II. e. d. S. und M., die ift perfect wie diese, daß ich erschrocken bin, wie ich es gelesen habe. Sich kann nicht begreifen, wie man es hier hat brucken laffen. Bu allem Gluck fur

l'Abbé de Vertot, so es gemacht, hat der Ronig das Lesen nicht geliebt, sonst mare er gewiß in die Baftille gefommen. Diele haben gemeint, daß er es jum Doffen binei gelett, aber er schworet boch und theuer, daß er es so in den schwedischen Unnalen gefunden. -Die alte Bott hat es auch nicht lefen tonnen, denn fie hat zu viel zu lesen gehabt an allen Briefen, fo man ihr geschrieben, von allem, was zu Paris und am gangen hof vorgegan: gen, daß fie genug daran hatte. Es maren oft Pakete von 20 bis 30 Bogen, die brachte fie dem Ronig an, nach ihrem Belieben, und nachdem sie die Leute liebte ober hoßte. -Berftand fehlte der alten Bott gar nicht; fie redet gar wohl, wenn sie will. Gie hatte nicht gern, wenn man fie Marguife bieg, wollte nur gang furg Madame de Maintes non heißen. - Die Bott hat ihren Saß gegen mich an jedermann gewiesen; denn g. E. wenn die Königin von Engelland nach Marly

kam, und mit dem Konig spazieren ging obet fuhr, wenn man wieder kam, so ging die Konis gin, Dide Dauphine, die Pringeffin von En: gelland, und alle Prinzessinnen herein, mich ale lein schickte man wieder gurud. - Als der Ro: nia Jakob II. von England nach Frankreich Kam, ging die Dide Cornuel nach Berfailles, den Hof zu sehn, wo sie auch die Mainter non fennen lernte. Bie fie wieder nach Daris tam, fragte man sie, wie ihr der Sof gefale len habe? Sie sagte: "j'ai vû à la cour ce que je n'eus jamais crà voir, c'est: l'amour au tombeau et le Ministere au berceau." Denn die Maintenon war damals schon alt. - Die Bott hat herglich gewünscht, daß ihre verfluchte Beirath mit dem Konig declarirt murde; aber ber Ko: nig bar es nie leiden wollen. - Die alte Bott ift vor diesem auch accusirt worden, die Weiber zu lieben. - Die alie Bott hat die Dauphine gehaßt, weil fie fich nicht als ein Kind hat funren laffen, leben und ihren

Sof halten wollte, als es eine Dauphine thun soll, welches die Alte nicht leiden konnte noch wollte, sondern sie suchte alles in Confusion zu seben, wie hernach bei der zweiten Dauphine geschehen, in hoffnung, daß dieses den Konig obligiren wurde, sie zu er: kennen, und zur Konigin zu machen, aber der Ronig hat fein Leben nicht gewollt, was fie auch hat anfangen mogen. - Niemand hat Parfum gehabt als die alte Bott, die hatte allzeit handschuhe von Jasmin. Der Konig fonnte es von niemand leiden als von ihr. Sie machte ihm weiß, es ware jemand anders als fie, so parfumirt ware. - Wenn Dide de Ursini nicht durch Mde de Maintes non ware soutenirt worden, ware sie ver: loren gewesen, ehe sie die Konigin in Spa: nien weggejagt; denn im Grunde des Bergens konnte fie unser Ronig nicht leiden; aber alles was Mde de Maintenon soutenirte, das ging über alles. - Was den Konig feel. chagriniren konnte, als in seinen Uffairen und

bergleichen, das hat ihm die Bott verhehlt, aber fie felber hat ihn continuirlich geplagt mit der Constitution und mit ben Baftarten, die sie allezeit hat hoher bringen wollen als der König selbst gewünscht, und hat ihn auch geplagt durch ihren Saß gegen mich und meis nen Sohn, denn er felber hat uns nicht ges haft. - Weder die rechte Konigin, noch die erfte Dauphine, noch ich habe in unsern Leben keinen Heller genommen; aber die alte Zott hat von allen Sanden genommen, und die zweite Dauphine bat Geld nehmen lere nen, und nach diesem Exempel haben die ans bern gefolgt, das ift mahr. - Bur Konigin und ersten Dauphine Zeiten war am Sofe nichts als Modestie und Dignitat, auch die fo heimlich debauchirt waren, hielten fich offente lich modest, aber seither die alte Zott regiert hat, und alle die Baftarte in dem toniglichen haus introducirt hat, gehet alles drunter und bruber. - Die alte Bott war incapable, und wenn sie einmal einen Saß auf jemand

geworfen, war es vor ihr Leben, und das war eine beimliche Berfolgung, so allzeit währte. Ich habe es erfahren, sie hat mir viel panneaux gestellt, welchen ich durch Gote tes Gulfe entgangen bin. Das Weib mar ih: res alten Mannes, ber fie im Zimmer hielt, graulich mude. Biele pratentiren, daß diefes Beib dem armen Manfard auch den Gars aus gemacht habe. Es ift gewiß, daß er in grunen Erbsen ift vergiftet worden, und 3 Stunden hernach gestorben. Dan fagt, daß fie erfahren, daß Manfard dem Ronig selben Tag hatte Papiere weisen wollen, wie viel dieses Weib ohne bes Konigs Wiffen Geld gezogen hatte auf die Doften. Der Konig hat sein Leben nichts, weder von diefer noch von Louvois Avanturen erfahren, denn niemand hatte Luft vergiftet zu werden; das halt die Mauler in Respekt. - Che die alte Bott hier regiert hat, war die frangoniche De: ligion über die Maage raisonnable; sie hat aber alles verdorben, und auf alle alberne

Sachen, als Rofenkrange und bergl. gehalten, und wenn Leute raisonnable haben sein wolf len, hat die alte Bott und der Beichtvater sie entweder ins Gefängniß werfen lassen, oder exiliren. Gie beibe find Urfach an allen Ber: folgungen, so man den armen Reformirten und Lutheranern hier in Frankreich gethan,. Der langohrige Père de la Chaise hat dieses Werk mit der alten Zott angefangen, und der Père le Tellier hat es jum Ende gebracht; dadurch ist Frankreich auf alle Weise und We: ac ruinirt worden. Der Pere de la Chaise war ein alter Sojahriger Mann, hatte lange Ohren, groß Maul, dicken Ropf, lang Ges ficht, sah in Summa wie ein Esel aus. -Die Leute en ridicule zu drehen, das hat Mde Ducheffe bei ihrer Mutter und Cante gelernt, Dide de Montespan und Dide de Thiange; denn da ging es nicht anders ju; alle Leute wurden bei diesen zweien in ridiful gedrehet, unter dem Pratert, den Ro: nig zu amuffren. Die Kinder, so allzeit da

waren, haben nichts anders gehört noch ges sehen. Es war für alle Menschen ein harter Tribunal, aber doch nicht so gefährlich als der Rinder Sofmeisterin, der Maintenon, ihe rer, denn diefer war gang im Ernft, ohne gu veriren, und man sagte dem Ronig Uebels pon allen Menschen aus devotion und charität, den Rachsten zu corrigiren, und unter: deffen gab man dem Konig bose Opinion vom gangen Sof, und das nur blos, damit er keine Luft nehmen moge, mit jemand anders um: zugehen, als mit ihr und ihren Kreaturen. die waren allein perfekt und ohne einzige Kehler. Das war alfo noch gefährlicher, denn ordinair folgten darauf Exil, lettres de cachet, und Gefängniß, welches doch die Mone tespan nicht gethan; wenn sie nur was auss zulachen hatte, war sie zufrieden. - Ille unsers Konigs seel. Maitressen, haben seine Glorie nicht so verdunkelt, als seine alte Bott. die er geheirathet hat; das hat alles Unglück über gang Frankreich gebracht. Sie bat die

Berfolgung der Reformirten gemacht, fie bat das Korn boch anschlagen lassen und die Theue rung verurfacht, fie hat den Ministern geholfen, den Ronig zu bestehlen; sie ist schuldig an des Ronias Tod durch die Constitution; sie hat meines Sohnes Beirath gemacht; die Baftarts auf den Thron seten wollen; Summa fie hat alles ruinirt und in Confusion gebracht. --Wor diesem hat man hier um feine Rinder getrauert, unter 6 Jahren, aber Mr. le Duo de Maine verlor ein Tochterchen von einem Jahre, da machte die alte Zott, daß der Ros nig uns allen befehlen ließ, die Trauer anzus legen, feitdem trauert man für einjährige Rinder. - Der Ronig hat allezeit nur ges haft und geliebet, wie es die Maintenon hat haben wollen; es war also kein Wunder, daß er die Montespan nicht mehr hat leis den konnen; sie hat ihm auch alle der Mone tespan Bosheit entdeckt; wozu der Mons tespan eigner altester Sohn der Duc du Maine brav geholfen. - In ihren letten

Sahren hat die Maintenon eine so große Rigur gemacht, als sie ihr Leben nicht gedens fen tonnen. Der Sof hat fie wie eine Got; tin angesehen. — Die alte Bott hat in allem ihren Sag gegen meinen Gohn erwiesen, und war fie von nahem oder von weitem ausge: gangen, hat es allezeit thun muffen. Meinen Beren hat fie nicht lieber gehabt als feinen Sohn und mich. Meine Tochter und ihren Beren haßt fie auch. Gie hat einmal zu einer Dame gefagt: der größte Fehler, fo fie an ihr fenne, mare mir attadirt ju fein. Weder ich nech mein Gohn haben ihr unfer Leben nichts ju Leide gethan, denn wir tonnen ja nichts dafür, daß Monfieur feinem Entel. der Duchesse de Bourgogne, einen Theil von ihrem Leben erzählt hat, und Monsteur hat es gethan, weil er piquirt gegen die Mains tenon war, weil ihm die Dame sein Entel abzog, und nicht leiten fonnte, daß die Duchesse de Bourgogne ihrem Großherrn Vater amitié erwiese, denn sie war jalouse von der

Dauphine, wie ein Galant von feiner Mais tresse. Sie vslegte zu sagen: l'aperçois, qu'un esprit de vertige regne depuis quelque tems dans le monde. - Madame de Maintenon, so sich zu Versailles sehr von devotion piquirte, hatte alle Boche Assemblée, wo alle Damen hinkommen mußten, den Armen zu geben, und der Curé, fo Mr. Aus chon heißt, that jedesmal eine Exhortation, die Damen zu persuadiren, den Urmen das Almosen zu reichen. Gins von den letten Malen, daß tie Exhortation gehalten worden, kamen alle Damen, so dabei gewesen, und lachten, daß fie fich die Seiten hielten; er hatte gesagt: Mesdames, je sais que Vous êtes bien bas percées (das ist eine Redensart bei gemeinen Leuten, wo der Beutel nicht wohl gefüllt ist) mais nos besoins sont grands; attendrissez Vous; ouvrez Vous pour recevoir les membres de Jesus Christ tout roides de froid et de misère. Das sollte die Damen für die Armen attendriren. Er hatte

es gang ernstlich und wohlmeinend gefagt. -Wie die alte Zott sahe, daß das Korn übel gerathen, ließ sie auf allen Markttagen alles aufkaufen. Sie hat abscheulich Geld davon gezogen, aber alle Leute farben Sungers. Gie hatte nicht Speicher genug machen laffen, bes: wegen ift ihr viel Korn in den Schiffen verfault, das fie haben in die Seine ichutten muffen; der Pobel Schrie, es ware eine Strafe Gottes. - Ich machte meinen Cohn vorz geftern zu lachen; ich fragte ihn, wie sich die Maintenon befande? Er antwortete: elle se porte à merveille. Ich fagte: Comment cela se pent-il à son age? Mein Cobn ladite und sagte: ne savez-Vous pas, que le bon Dien pour punir le Diable, le fait demeurer si longtems dans un si vilain corps. - Die Montespan ift gang allein Schuld, daß der Konig die alte Bott lieb be: fommen. Gie hat ihm gang abgeschmagt, daß dies Wieh ein gang unordentliches Leben ges führt; jum andern war die Montesvan

eine Kreatur voller humoren, so fich in nichts zwingen konnte, liebte allerhand Divertiffes ments, hatte Langeweile allein bei dem Ko: nia ju fein, fie liebte ihn nur fur ihre Ins treffe und Ambition, sie frug aber nichts nach feiner Person, also dachte sie den Ronig mit der Bott ju amusiren, daß er nicht gedenken murde, daß fie spielte und fich divertirte. Der Ronig aber, so das Particulier sehr liebte, ware gern bei ihr gewesen; warf ihr oft vor, daß fie ihn nicht recht liebte, fie bekamen Ban: del . jankten fich fart, dann tam die Gcar: ron und machte den Frieden, und troftete den armen König, gab ihm jemehr und mehr der Montespan bosen humor ju erkennen, agirte devote, gab dem Monig zu verstehen, daß Gott ihm diese Betrubniß jufchickte, we: gen der Gunde, die er mit der Montespan triebe: das Weib ift eloquent und hat gar schöne Augen. Der Ronig gewöhnte fich fo an sie und meinte, sie wurde ihn felig mas chen. Er verfolgte sie, sie hielt aber fest und

gab ihm zu verstehen, daß, ob sie zwar die größte Inclination von der Welt fur ihn trage, so wollte fie doch Gott nicht ergurnen. Das gab dem Rinig eine folche Udmitation für dies Beib, und einen folden Abideu fur der Montespan leichtfertiges Leben, daß er dachte, sich zu bekehren. Die Alte brauchte ihren du Maine, um feine Mutter gu per: suadiren, daß, weil der Konig antere Mais treffen genommen hatte, als wie die Ludre und Kontange, daß fie nichts mehr gelten und die gange Vrachtung vom Sof werden wurde; das machte fie frittlich, war feitbem von bofem humor, wenn der Ronig zu ihr fam. Die Maintenon hingegen beflagte den Konig über die Magen, sagte ihm, er verdamme fich, wenn er nicht beffer mit der Ronigin lebe. Das fagte der Konig der Konigin wieder, die die beste Frau von der Welt mar, und meinte ibr gar obligirt ju fein, und diffine guirte fie, gab ju, daß fie der Dauphine von Baiern zweite Dame d'Atour worden, also nichts

init der Montespan zu thun hatte, bas machte die Montespan fo toll, daß fie dem Konig der Scarron ganges Leben fagte. Der König aber, der wohl wußte, daß sie ein boser Teufel war, und in ihrem Zorne nie: mand verschone, wollte nichts glauben, was sie ihm auch von der Maintenon Leben sagen mochte. Der Duc du Maine persuabirte seine Mutter, eine Seit vom Sof ju geben, das wurde den Konig animiren, sie wieder ju rufen. Gie liebte ihren Gohn, glaubte, er meinte es aut mit ihr, ging nach Davis und schrieb dem Ronig, daß fie nicht wieder fommen wollte. Der Duc du Maine ließ ges schwind alle seiner Mutter Sack und Dack nach Paris führen, ohne ihren Willen. Alle ihre Meublen ließ er jum Fenfter hinaus wers fen, also konnte fie nicht wieder nach Berfail: les kommen. Der Konig war fo bart und übel von der Montespan tractiret worden, daß er berglich froh war, ihr quitt zu werben, auf welche Beise es auch fein mochte. Hatte

er sie langer behalten, wie er ihr mude war, ware keine Sicherheit für ihn bei ihr gewesen, fie war zu emportirt in ihrem Born. Die Ros nigin aber meinte, der Maintenon die größte Obligation von der Welt zu haben, daß fie die Montespan verjagt, und gemacht, daß der König wieder bei ihr schlief, denn auf aut Spanisch hafte fie dieses handwerk nicht. Beil fie ein gut Gemuth hatte, meinte fie, fie muffe alles aus Dankbarkeit für die Mains tenon thun, also war sie nicht dagegen, daß Diefes Beib Dame d'atour werden follte. Sie hat auch erft gar furz vor ihrem Ende erfahe ren, daß die Maintenon sie betrogen. Rury darauf ftarb die Konigin, und der Ronig meinte über die Tugend selbst zu siegen, bei dem alten Mutterchen zu liegen; das geschabe alle Nachmittag; sie gewann ihn dermaßen. daß sie ihn endlich persuadirte, sie zu heiras then, welches auch geschehen. - heute muß ich meinen Brief anfangen, wie die Frau von Bonikau in Sachsen; wie sie einmal im Rinds

bette lag und allein war, fam ein flein Weibe chen zu ihr, alt frangofisch gekleidet, sagte zu ihr: fie bate fie ju erlauben, daß fie eine Hochzeit in ihrer Rammer halten mochte, fie wollte sich wohl in Acht nehmen, daß es in einer Zeit und Stunde geschähe, daß niemand als fie dabei fein wurde. Als die Frau von Bonikau darein gewilliget, kam einstmals eine große Gesellschaft von den Erdmannchen und Weibchen in die Kammer; man brachte ein flein Tischen, deckte es, und febre viel Schuffeln darauf und die gange Gefellichaft und Hochzeit setzte sich an die Tafel. Wie sie in ihrem vollen Effen waren, tommt eins von ihren kleinen Weibden gelaufen und ruft mit lauter Stimme: Gott Lob und Dank, wir find aus großer Roth, denn die alte Schump ift todt. - Go ift es hier jest auch, denn die alte Schump ift verreckt, vergangenen Samstag den 15ten April 1719 zwischen 4 und 5 Uhr des Abends ju St. Cyr. Die Zeitung von des Duc du Maine und seiner Gemanlin

Urreft hatte fie in Ohnmacht fallen machen, und das mag wohl auch die Ursach von ihrem Tode fein, denn seitdem hat fie keinen Augen; blick Rube und Vergnügen gehabt, und der Soen und der Berluft ihrer hoffnung mit ihm au regieren, hat ihr das Geblüt verdorben, und die Motheln gegeben, dabei hat sie 20 Ta: ge ein continuirliches Rieber gehabt; da fam ein Donnerwetter, das machte die Krankheit einschlagen, daran ist sie erstickt, foll 86 Jahr alt gewesen sein. - Bom Unfang bis jum Ende hat der Konig seel, die alte Bott ennuyiret; sie hat es oft ihren Bertrauten ge: flagt, sie ware gewohnt, mit vielen Manns: leuten umzugehen, durfte niemand mehr von Mannsleuten sehen als den Ronig, den sie nie geliebt hat, und seine Minister. Das hat der Dame Langeweile gegeben, hat ihren Chagrin oft ausgeschüttet über andere, die nichts davor fonnten, also habe ich und mein Sohn auch unser Theil davon bekommen. Sie hat nur

amo Sachen im Ropf gehabt, ihre Umbition und ihre Divertiffemente. Diese alte Bettel liebte keinen Menschen in der Welt, als ihren Duc du Maine. Sie ift gewahr worden, daß die Dauphine flick geworden war, und mit ihren eigenen Flügeln und Faveurs bei dem Ronig fliegen wollte, ja fie gar mit ihren juns gen Damen ausgelacht und Willens war, fie gan; aus ihrer Domination zu reißen; das hat gemacht, daß sie gar wenig mehr nach ihr gefragt hat, und hatte fie nicht so gar wohl bei dem Konig gestanden, wurde sie ihre liebe Dauphine wohl gar aus dem Sattel gehor ben haben; sie wurde bald über ihren Tod getroftet. Den Ronig bat fie gemeint durch ben Duc du Maine gang in ihren Sanden gu haben, darum hat fie fich nicht um ihn bee kummert, darum hat ihr auch nichts den Berge ftoß gegeben, als des Duc du Maine Gefange niß. - Bon Unfang an war das Weib nicht fo bos, sie ift immer bofer geworden. Für uns ware es genug gewesen, wenn sie vor

20 Jahren verreckt mare. Aber für bes Ro: nias feel. Core mußte es vor 33 Jahren ge: schehen sein, denn er hat sie, alaube ich. 2 Jahr nach der Konigin Tode geheirgthet, und es ist schon über 35 Jahr, daß die Ro: nigin gestorben. - Die große Pringeffin de Conti stand zulett nicht gar übel mit der Maintenon; denn diese wollte fich eine Ehre machen, ju erweifen, daß fie die diftin: quirte, die ein ordentlich Leben ermählet, und Bagatellen abgesagt hatten. — Wie man ihr den Tod angekundiget, foll sie gesagt haben! mourir est le moindre événement de ma vie. - Die Summen sind immense, so ihr Neveu und Niece de Noailles von ihr geerbt haben; man weiß aber nicht alles, denn fie hat's versteckt. - 3ch fand einmal die Daus phine, gang verzweifelnd und in Theanen, weil die Alte ihr gedräuet hatte, sie wollte sie unglücklich maden. Me du Maine ihr vor: gieben, und sie vom gangen hof, ja auch vom Konia, verhaßt maden. Ich fing an ju

lachen, wie fie mir das erzählte, und fagte: ist es möglich, daß E. L., da Sie doch so viel Verstand und Courage haben, sich von dieser alten Bere so erschrecken laffen? E. 2. haben nichts zu furchten; Sie find Daus phine, die Erste in gang Frankreich, ohne cre schreckliche Ursachen kann man E. L. nichts thun; darum wenn sie E. L. so drauet, ants worten Sie nur ferm: je ne crains point vos menaces, Mde de Maintenon est trop loin de moi, le Roi est trop juste, pour me condamner sans m'entendre. Si Vous me pressez, je le Lui dirai moi-même, et nous verrons s'il n'osera pas me soutenir. Die Dauphine war nicht faul, fagte von Wort ju Wort, was ich da gesagt. Die alte Bott antwortete: Ce discours ne vient point de Vous, ce sont ces maudits raisonnements de Madame, Vous n'avez pas assez de courage pour le penser; mais nous verrons, si cette amitié pour Madame Vous sera profitable. Sie hat seitdem ihr doch

nicht mehr gedrauet. Dide du Maine fam in den alten Drohungen gegen Dide la Daus phine à propos. Beil sie sich für allmäche tig hielt, und den Duc du Maine erzogen, wollte sie beweisen, daß ihre Gewalt bei Sof so groß sei, daß sie die allerlette Pringessin on Sang der erften Person in Frankreich vorziehen konne, und daß man sie also fürche ten folle, und ihr gang unterthan fein; aber die Bessola, so jaloux von mir war, und nicht leiden konnte, daß ihre Dauphine Bere trauen ju mir hatte, welche dazu die Alte bee stochen und gewonnen hatte, verrieth sie bei der Maintenon, und erzählte ihr allen Troit, so ich ihr gab, denn sie hatte Ordre von der Bott, die arme Fürstin zu plagen und zu intimidiren, und das that fie meifterlich, jagte der armen Dauphine Ungst über Ungst ein, unterm Praterte, daß fie fich fur fie interessite, und ihr allein treu und ergeben ware. Das glaubte die arme Dauphine; weil die Bessola mit ihr kommen war und mit

ihr erzogen worden, konnte sie nicht glauben, daß man fo falfch sein konnte, als die ver: fluchte Bessola war. Das konnte ich nicht leiden, widersprach der Bessola und suchte alles hervor, die Dauphine ju troften und ihre Traurigkeit zu erleichtern. Gie fagte auch im Sterben, ich hatte fie 2 Jahr langer leven machen, durch das herz, welches ich ihr allezeit eingesprochen; aber damit habe ich mir den völligen Saß der alten Bott nur auf den Bals geladen, fo bis an ihr Ende gemahret. Wenn gleich die Dauphine ein wenig was auf den hauben gehabt hatte, may es doch die Bott nicht, die dagegen ju fagen follte finden; denn wer hat ein leichtfertigeres Leben geführt, als eben sic? Deffentlich und en sace hat sie mir ihr Leben nichts verdriefliches gefagt, benn sie wußte wohl, daß ich ihr brav wurde geantworter haben, benn ich wußte ihr ganges Leben. Billarceaux het mir mehr davon erzählt, als ich hatte wiffen sollen. - Wie ber Konig mit mir auf feinem Todbette fprach,

wurde fie fenerroth und fagte: Madame, allez-Vous en, le Roi s'attendrit trop avec Vous; allez - Vous en, cela pourroit Lui faire mal. Wie ich hinaus ging, folgte sie mir und sagte: Ne croyez pas Madame que ce soit moi qui Vous ai rendû des mauvais services auprès du Roi. 3ch antwore tete in vollen Thranen, denn ich meinte gu berften vor Betrubnig: Madame, il n'est plus question de tout cela, und ging fort, -Ich glaube, daß die alte Zott der Dide Don: geau nicht hat wollen ein Tabouret zuwege bringen, weil sie eine Deutsche und von guter Geburt war, und hat fich eine Luft gemacht, fie ju unterbrucken. Die Bott hat einmal zwei Madchen von Strafburg fommen laffen, fie für Pfalzgräfinnen ausgegeben, und zu Suivantes von ihren Niecen gemacht. Ich wußte tein Wort davon, Dide la Dauphine flagte mir es mit Thranen; ich fagte: E. L. laffens gehen, ich will die Sache schon gut machen, denn wo ich Recht habe, frage ich

fein haar noch ber alten Bere. Ich fahe durch meine Kenfter die Miece mit den deute schen Madchen spazieren. Wie ich spazieren ging, machte ich es fo, daß ich ihr begegnete. Ich rufte das Madchen, fragte, wer sie ware? fie fagte mir ins Geficht, fie mare eine Pfalge grafin von Ligelftein. 3ch fagte: Go! Dein, fagte fie, ich bin fein Baftart, der junge Pfalggraf hat meine Mutter geheirathet, fo eine vom haus von Gehlen ift. Ich fagte: fo konnt Ihr doch keine Pfalzgrafin fein, denn bei uns Pfalzgrafen gilt die Migheirath nicht; ich will noch wohl mehr fagen, Du lugft, wenn Du sagft, daß der Pfalzgraf Deine Mutter geheirathet, fie ift eine Erzhure, wo: bei viele Andere als der Pfalzgraf wohl mos gen gelegen haben, ich weiß aber, wer ihr rechter Mann ift, nemlich ein Hautboist und das ist mahr. — Aber wofern Du Dich wieder vor eine Pfalzgräfin ausgibst, werde ich Dir den Rock an dem hintern abschneiden lafe fen, daß ich's mein Leben nicht mehr horen

mag. Aber wirft du meinem Rathe folgen, und Deinen rechten Namen annehmen, fo werde ich Dir mein Leben Deine Geburt nicht vorwerfen; aber siehe, was Du thust. Das Madden nahm es fich ju Bergen, daß es etliche Tage hernach starb. Die zweite schickte man in Pension nach Paris. Ich ging zu unserer Dauphine, ergablte ihr, was vorgegangen, fie gestund mir, sie ware froh, daß ich es gethan, denn sie hatte ihr Leben das Berg nicht ges habt. De la Daunbine meinte, der Ros nig wurde mich filien, aber man fagte mir kein Wort; nur etliche Mal im Lachen fagte er: il ne fait pas bien se jouër à Vous sur le Chapitre de votre maison, la vie en depend. 3ch sagte: je n'aime pas les menteries. Die andere pratendirte Pfalggrafin, ift ju Paris eben eine folche große Bure ge: worden, als ihre Mutter; fie hat aber den Namen verändert; also habe ich sie laufen laffen. - Drei Urfachen waren, warum mich die alte Zott so gehaßt hat: die erste, daß

ber König mir gnadig war, benn ich war schonaber 25 Jahr alt, wie sie in Faveur fam; das gab ihr Argwohn, daß ich mich nicht burch sie, sondern durch meinen eignen Ropf regieren laffen wollte; die zweite, daß sie wohl wußte, daß ich ihre Beirath mit dem Ronig desapprouvirte, und fie meinte, dies fei ein Obstacle, um als Konigin declarirt zu werden, und die dritte Urfach war, daß ich immer die Dauphine aus Baiern getroftet, wenn fie fie in Bergweiflung gefeht, denn die gute Dauphine wußte nichts ju thun gegen die Maintenon, so damals des Konigs Berg allein befaß, und abfolut Meifter von all feinen Ginnen und Gedanken mar. "

## 25.

Heber den Abbe du Bois, Erzieher des Duc Regent.

"Min Sohn hatte einen Sousgouverneur, ber hat meinem Sohn diesen Abbé gegeben, so

gar gelehrt ift, aber nur um ibn, wenn mein Cohn murde gelehrt fein, wieder megguidit: fen; auch außer der Stunde vom Studiren ließ er ibn keinen Augenblick bei meinem Gobn : aber der geme Mann konnte fein Drojekt nicht fortseben, denn er bekam auf einmal eine fratte Rolit, moran er in wenig Stunten gu meinem Unglud farb. Da wies fich ter Ubte; man hatte keinen andern Dideerter bei der Band, a fo blieb er tei meinem Cohn, und konnte so mobl als ein ehrlicher Mann reden. daß ich bis auf meines Cohnes Beirath ihn dafür gehalten, ta erft habe ich alle Fourbes rien entdeckt. - Bare der Abte du Bois fo driftglaubig, als er fonft viel Bernand hat, so ware er ein wackerer Mann; allein er glaubt nichts und das macht ihn falich und fcelerat. Gelehrt ift er, das ift gewiß, und hat meinen Sohn gelehrt gemacht, aber ich wollte, daß er ihn hernach nicht mehr gefeben batte, fo mare feine folimme Beirath ger schehen, die ich noch nicht verdauet habe.

Außer l'Abbé du Bois ift gang gewiß kein einziger Pfaff in meines Sohnes Gunft. -L'Abbe du Bois thut, als menn er glaube. daß wir gang wohl mit einander ftunden, und was ich ihm auch verdrießliches fagen mag, nimmt er alles in Berirung an. - Die Justice habe ich dem Ubbé du Dubois geleis ftet, daß er viel Berftand hat, wehl fpricht, und von guter Gesellschaft ift, aber falfch und interessirt wie der Teufel, er siehet auch einem jungen Fuchs gleich, die Falschheit sticht ihm aus den Augen heraus. - Mein Sohn bat seinen Abbe du Bois recht recomvensirt, er hat ihm die Charge gegeben de Secrétaire du Cabinet du Roi, welche fen Mr. Callieres hatte, das ist wohl 22,000 Livr. Einkommen, dazu hat er einen Plat in dem Conseil de Régence étranger. - Mein Sohn versichert sehr, daß er nicht gedenke den Abbé du Bois jum Rardinal ju machen, und daß der Abbé selber nicht daran gedenke. — Bor: innen fich der Abbe du Bois fehr betrugt,

ist, wenn er meint, daß ich glaube, daß er nichts zu meines Sohnes Beirath geholfen. Ich bin persuadirt, daß er es allein gethan. Es ift mabr, daß er im Unfang für mich war; aber nachdem ihm die alte Bott hat drei oder viermal zu fich kommen lassen, da hat er fich geschwind geandert. Dag ihn der Ronig bernach gehaft, war nicht wegen biefer Sache, sondern wegen einer tripotage, so er mit dem Pere de la Chaise gemacht. Monsteur mar Die Sache eben jo leid als mir, aber ber Sios nig und die alte Bott hatte ihm drohen laffen, feine Kavoriten wegzujagen, das hat ihn in alles consentiren machen, welches ihn bernach gereuet, aber es mar ju fpat. - Den 6ten Marg 1720 fam Dieses Bueschichen zu mir und sagte: Monseigneur vient de me faire Archévèque de Cambrai. Sch sagte: je Vous en fais mon compliment, mais celà ne s'estil fait qu'au jourd'hai? Il y a huit jours qu'on le dit, et des qu'on vous a vu faire preter serment, on n'en a plus douté.

Der Dac de Mazarin foll gesagt haben, wie l'Abbé du Bois seine erfte Meffe gelesent l'Abbé du Bois est allé faire sa prémière Communion; denn er pratendirt, daß er sein Leben nicht communicirt habe. 3ch habe ges stern meinen Sohn sehr embarassirt; ich sage te: er habe feine Gentiments febr geandert, denn er mir selber gesagt, daß dieser Abt wes ber zu einem Bisthum oder Erzbisthum fom: men, oder gedenken solle Kardinal zu werden. Mein Sohn wurde roth und fagte: il est vrai, mais j'ai eu de bonnes raisons pour changer d'avis. Dieu le veuille sagte ich, es ift eine Gottesgnade und feine raison. -Ift etwas, so des Abbé du Bois Berstand fehlen macht, so ist es seine erschreckliche Sofe farth, aus diesen Punkten kann man ihn alle geit tangen machen. - Des Abbe du Bois Conterfait ift ein Kuche, so aus der Erden Schlupft, und auf ein Suhn paßt. — Wie ich ihm gut war, meinte ich, es ware ein Mann, so meinen Sohn herzlich liebte, und

fein Bestes und Avantage in allen suchen; aber wie ich gesehen, daß er ein falscher hund ift, der nur fein eigen Intereffe fucht, und nichts nach meines Cohns Chre fragt, ja ihn gat sucht in das ewige Berderben zu fturgen, und durch die Kinger zu sehen, wie er sich in die Debauchen gesteckt und gethan, als wenn er ihn nicht fabe, wie er ihn zu Suß gang allein auf der Gaffen fand, daß er ins Bordell ging, und anstatt daß er ihn bei dem Urm nehmen und wieder nach Saufe führen follen, er nur mit ihm druber gelacht (ich weiß es von meis nem Sohn felber); da habe ich fur diefen fleinen Pfaffen alle meine Estime in Berache tung verwandelt, und glaube, daß es billig ift, benn er hat dadurch und durch meines Sohnes Heirath bewiesen, daß weder Treu, noch Glauben, noch Chrlichkeit in ihm freckt. Ich fann in meines Cohnes Beirath nicht unrecht fourconniren, denn was ich davon weiß, weiß ich von meinem Gobn felber, und von Leue ten, so bei der Zott waren, wie er des Nachts

ju ihr kommen, seine Praktiquen gemacht, und seinen Herrn verrathen und verkauft hat. — Mollte Gott! mein Cohn hatte fo wenig Bere trauen jum Abbé du Bois als ich, aber mas zu verwundern ift, daß er ihn doch best fer kennt als jemand in der Welt, und ibm doch so tranet; aber er ist wie alle von seit nem haus, woran sie einmal gewohnt find, das muffen fie thun. Diefer Abt ift fein Dra: ceptor gewesen, der hat sich gewöhnt, ihm alles zu sagen, das muß also noch so forte geben. - Bare der Abbe du Bois an feis ner ersten Luge erstickt, ware er langft todt, das kann er meifterlich, insonderheit wenn es zu feiner Avantage ift; wenn ich alle die aufe schreiben sollte, die ich weiß, wurde eine lange Litanei werden. Er hat dem Konig allein an die hand gegeben, was wegen meines Gob: nes heirath zu reden und zu thun ware, die Sache jum Zweck zu bringen, ift deswegen verstohlner Beise gur Maintenon gegane gen. - Daß er Berftand hat und amufant

ift, damit streicht er sich allezeit bei meinem Cohn mieder ein, wenn er ubel mit ihm gu: frieden ife. - Da er nun Ergbischof ift, fo fann Ulles in seinem Titel auf teutsch mit Erg beschrieben werden, denn er ift ein Erge schalf, ein Erzheuchler, ein Erzschmeichler, ein Erzichelm in Folio. - Man erzählt, daß ein Lakei des Erzbifchofs von Mheims zu einem Deutschen dieses Ergbildhofs von Cambran ge: fagt hat! Quand même mon maitre ne seroit pas Cardinal, il est toujours plus grand Seigneur que le tien, car il sacre les Rois. - Oui, antwortete des Abbé du Bois Lafei, mon maître sacre tous les jours le bon Dieu, c'est bien plus que les Rois. Man hat das Lied auf ihn gemacht;

Je suis du bois dont on fait les cuistres
Et cuistre je fûs autrefois.

Mais à present je suis du bois
Dont on fait les Ministres.

Er hat eine Urt von Stammeln, fo ihn feine

eigenen. Worte repetiren macht, schon bas macht mich oft ungeduldig.

Je ne trouve pas étomant Que l'on fasse un Ministre Et même un Prélat important D'un macquereau d'un Cuistre, Rien ne me surprend en cela, Car ne sait-on pas, comme De son cheval Caligula Fit un consul à Romé?"

## 26.

## lieber ben Schottlanber law.

"Man fagt, daß, wie Mr. Law sein Bruster zu Paris ankommen, er ihm 3 Millionen verehrt hat. Law hat viel Verstand, und hat die Sachen in den Kinanzen doch so weit gebracht, daß alle Schulden des Königs bestahlt worden. — Man muß die Wahrheit sagen, Law ist ein admirabler Mann für die Kinanzen. — Der König seel. hat Monsieur

Law gern in feinen Finangen gebraucht, aber weil er nicht katholisch ift, sagte der Ronia, man mußte ihm nicht trauen. - Er ift fo von den Weibern verfolgt, daß er Zag und Nacht keine Ruhe hat, eine Duchesse hat ihm vor allen Menschen die Bande getuft. Wenn ihm die Duchessen die Bante kuffen, was muffen ihm die andern Damen nicht fuffen? -Mir. Law ift ein verfrandiger Mann, ift über die Magen poli und höflich gegen jedermann. weiß gar wohl zu leben. Er fpricht nicht schlimm frangofisch, beffer als die Engelander ordinair thun. - Mr. Law fagt, von allen denen, mit welchen er von der Sache gespro: chen, hatte er nur 2 Versonen gefunden, die die Sache verstünden, nemlich ber Konig von Sicilien und mein Gobn, er ift gang verwun: dert drüber, daß es mein Sohn so wohl be: griffen. - Wenn Mr. Law wollte, wurden ibm die frangbuischen Damen wohl, mit Ber: laub, den Gintern fuffen; ju feben, wie wes mig forupuleur fie fein, ihn piffen gu feben;

er wollte nemlich ein paar Damen keine Uu: dienz geben, weil ihm gar Roth zu piffen war, wie er es den Damen endlich fagte, antwortes ten sie: cela ne sait rien, pissez et écoutez nous! also blieben sie so lange bei ihm. -Ich bin so mude, jest von nichts als Millio: nen und Actionen zu horen, daß ich es schier nicht mehr aushalten fann. - Eine andere Dame, de Bouchu, fo ihn überall verfolgte, die wollte er nicht anhoren, fie erfuhr, daß er bei Dide de Fimiani mar, und ließ fie bitten, daß sie mit ihr effen durfte. Dide de Rimiani ging ju ihr und fagte: es konne den Tag nicht fein, denn Mr. Law effe bei ihr. Gie antwortete: eben darum wollte fie gern bei ihr effen. Dide d'e Fimiani fagte: fie tonne Mer. Law nicht zwingen, und ging davon. Dide de Bouchu ließ aufpaffen; wie sie an Tafel waren, fuhr sie vor und ließ ihren Rutscher und Lakeien rufen: | au feu! an fen! alles stund von Tafel auf, um zu feben, wo das Feuer mare, Mr. Law fam

auch, da sprang Mde de Bouchu aus ber Rutsche, um Mr. La w zu sprechen, wie er fie aber fahe, lief er davon. Eine andere Dame ließ sich expres vor Mr. Law Hause mit ihrer Rutsche umwerfen, und rief zu ihe rem Rutscher: versez donc, coquin! versez! Die ihr Mr. Law ju Gulfe fam, gestund sie ihm, daß es mit Fleiß geschehen, um ihn zu fprechen. Ein Lakei hatte dans la rue Quin Campoix so viel gewonnen, daß er sich Rut: Sche und Pferde kaufte; wie man ihm die Rute sche auführte, vergaß er, daß es feine Rute iche war, und flieg hinten darauf. Gein Rute scher rief: eh, Monsieur, que faites - Vous! le carosse est à vous. Der Lakei sagte: ah! il est vrai, je l'avois oublié. Mr. Law's Rutscher hatte auch gar viel gewons nen, bat um feinen Ubschied. Der Berr fagte, er ware damit zufrieden, allein er follte ihm wieder einen andern guten Kutscher schaffen. Des andern Tags kam dieser mit zwei andern angestochen, sagte, sie waren beide gut, sagte

ju feinem Beren, er follte fich wahlen, benn welchen er nicht haben wollte, den wollte er sclost für sich behalten. — Es kommen jest pon allen Enden aus Europa allerhand Nas tionen ber; seit einem Monat hat man obser: virt, daß 250,000 Menschen mehr in Paris fein als sonft; man hat Gemacher auf die Speicher machen muffen, und Paris ift vollet Rutschen, daß es ein embarras in den Gaffen giebt, und viele Leute umgeworfen werden. Gine Dame wollte ju Mr. Law fagen: faites - moi une concession, und rief überlaut: ah! Monsieur, faites - moi une conception! Dir. Law antwortete: Madame, vous venez trop tard, il n'y a point à present. -Etliche Damen von Qualitat faben eine febr gepußte und mit Diamanten behangte Dame, welche niemand kaunte, aus einer sanbern Rutsche freigen, und murden curieux ju wiffen, wer fie ware, schiekten zu dem Lakeien und ließen ihn fragen, der fing an zu lachen und 'agte: c'est une Dame qui est tombée du

quatrième étage dans ce carosse. Mochte wohl eine Dame sein, als wie die Kochin von Dide Bejon, welche vor etlichen Tagen mit ihrer Tochter in die Opera ging, die saben eine febr geputte Dame mit schonen Stoffen und vielen Juwelen kommen, hatten aber gar ein häflich Gesicht. Die Tochter sagte zur Mutter: ma mère je suis fort trompée, ou cette Dame si parée est Marie notre cnisinière. Die Mutter fagte: taisez Vous, ma fille, ne dites pas des sottises. Die jungen Leute, so im Umphitheater waren, fingen an zu murmeln und sagten: Marie la cuisinière, Marie la etc. Die geputte Dame ftund auf und fagte ju Doe de Bejon; qui Madame, je suis Marie la cuisinière; j'ai gagné de l'argent à la rue Quin campoix, j'aime à me parer, je me suis acheté de belles robes, je les ai payées, en pourriez-Vous dire autant des votres? - Mr. Law ift es nicht allein, so schone Juwelen und Gater gekauft, Dir. le Duc wird fteinreich, und

alle die so auf Actionen haben. - Der. Law hat Abjuration gethan zu Melun, und ift mit feinen Kindern katholisch geworden; seine Krau hat darüber verzweifeln wollen. - Es ist eine recht possierliche Sache, ju feben, wie alle Menschen nach ihm laufen, und sich schier vertreten, um nur von ihm oder seinem Sohn angesehen zu werden. - Mr. Law hat einen abscheulichen Bank mit dem Prince de Conti gehabt; der wollte, daß Mir. Law in der Bank etwas thun follte, was mein Gohn ihm verboten hatte. Der Prince de Conti fagte au Law: savez-Vous bien qui je suis? Qui, antwortete Mr. Law, sans cela je ne Vous respecterais pas comme je fais. Der Pring sagte: Vous devez donc m'obéir. Law antwortete: je Vous obéirai, quand Vous serez Regent, ging darque weg. -Die Pringef de Leon tam in die Banque, und ließ ihre Lakeien rufen: Place pour Mde la Princesse de Leon! Gie, die gar flein ift, schlupfte indem hin, wo die Banquiers

allein mit ihren Commis waren. Gie fagtet je venx des actions. Der Commis antwor: tete: donnez Vous patience, on les vend selon l'ordre qu'on les a demandées, ainsi il faut, que d'autres en aient avant Vous, Madame. Indem jog er die Schublade auf. wo die Actien in waren; die Pringeffin warf sich auf die Schublade, der Commis wollte es nicht laffen, das gab eine Bataille. Dem Commis wurde bange, eine Dame von Qualis tat geschlagen zu haben, lief hinaus und sagte: Qu'est donc cette Princesse de Leon? Eis ner von den Lakeien antwortete: C'est une Dame de grande qualité, jeune et aimable. Non, sagte der Commis, ce n'est pas cela. Ein anderer Lakei rief: la Princesse de Leon est une petite femme bossue par devant et par derrière, a les bras si longs qu'ils pendent à terre. Da rief der Commis: la voilà, la voilà, c'est elle. - Mr. Law ist aar nicht karg, gibt unerhort viel Almofen, und große Summen, steht auch viel armen

Leuten bei. - Als mein Sohn eine Ducheffe verlangte, mit feiner Tochter mit zu reifen bis Genua, fagte jemand, fo fich bei ihm fand: Monsieur, si Vous voulez avoir le choix des Duchesses, envoyez chez Mad. Law; Vons les y trouverez toutes rassamblées. -Mylord Stairs fann nicht laffen, feinen Baß gegen Law zu weisen, er tragt doch drei gute Millionen davon. - Der fleine Law follte auch in des Königes Ballet tangen, aber er hat die Rotheln bekommen. - Law, den Die Leute hier wie einen Gott angebetet haben, den hat mein Sohn von seiner Charge absehen muffen. Man muß ihn bewahren, er ift feis nes Lebens nicht sicher, und ift erschrecklich, wie sich der Mann fürchtet. — Law ist nicht mehr Controleur général, aber doch Directeur général de la banque et de la Compagnie des Indes - Er ist noch über die Banque, doch hat man ihm Rathsleute vom Parlament zugegeben, vor welchen alles ges schehen soll, was in der Banque vorgehet. -

Mr. le Dut hat erftlich gegen Law gespros chen; aber 4 Millionen follen ihn wieder für ihn haben sprechen machen, 3 Millionen für ihn und eine fur Mde de Prie. - Man kann fich nicht arger fürchten ols Der. Lam. Mein Cohn, so nicht furchtsam ift, wiewohl er bedrohet wird, will sich frank über Lam's Bangigkeit lachen. - Mr. Law ift wieber raffüriret, und noch immer ein großer Freund von Mr. le Duc, das bekommt dem Pringen de Conti wohl, und macht ihn fo narrisch. als er auch bei dem Peuple beliebt ift. Es ift Gluck fur une, daß biefer herr ein fo Schrecklicher Poltron ift, er konnte sonft meis nem Sohn viel verdrießliche Bandel anrichten. Als mein Cohn feiner Gemahlin lettmal fagte: et wiffe, daß ihr Mann cabalire, antwortete fie: Mais, Monsieur, que Voulez-Vous qu'il fasse, il vent qu'on parle de lui, il n'a trouvé que ce moyen là, sans quoi, que diroit - on de lui? - Law fann sich

nicht salviren, dieselbigen Soldaten, die ihn vor dem Peuple bewahren, wurden ihn nicht wegtassen. Wohl zu Muthe ist ihm ganz und gar nicht; ich glaube aber nicht, daß ihn der Peuple verfolgen wird, denn sie fangen an, allerhand Lieder auf ihn zu machen; z. E.

Aussitot que Law arriva, dans notre grande ville,

Monsieur Régent publia, qu'il seroit fort utile,

Pour rétablir la Nation, la faridondaine, la faridondou,

Mais helas! il nous enrichit biribi à la façon de barbare, mon ami.

Jamais de si barbares loix n'ont gouverné les hommes;

Qu'il est facheux d'être françois, dans le tems où nous sommes,

Tout est Confusion la faridondaine, la faridondon,

Chaque jour un nouvel Edit, biribi à la façon etc. Law fils aine de Satan, nous met tous & Paumone;

Il nous a pris tout notre argent et n'en read à personne;

Mais le Régent humain et bon, la faridondaine, la faridondon,

Nous revend ce qu'on nous a pris, biribi a la façon etc.

Law foll in folden Mengften fenn, daß er fich nicht hat resolviren tonnen, heraus nach St. Cloud ju meinem Gohn ju fommen, fo hier mar, ob er ihm zwar eine von seinen Rut: fchen gefchieft. - Law ift ein todter Menfch. bleich wie ein weiß Tuch, man sagt, er konne fich von dem letten Schrecken nicht wieder er: holen. - Daß der Peuple Mr. le Duc haft, ift nur, weil er gut Freund mit Law ift, er fahrt La w's Rinder spazieren nach St. Maur, und logirt fie dort. - Mr. Borfel fuhr dans la rue St. Untoine, wie er von les grands Jesuites fam, fuhr cin Fiaere und hielt gerade vor feiner Rutiche, und wollte weder vor noch hinter fich; Bor:

fels Lakei wurde ungeduldig barüber und schlug den Fiacre. Borfel ftieg ab und wollte den Lakeien schlagen, bag er Sandel anfange, der Fiacre aber, um fich an Beren und Knecht zu rachen, fangt an zu rufen: Voilà Law, qui vent me tuer, tuez-le. Der Peuple fommt mit Stein und Stocken, und will über Borfeln ber, er lief in die Rirche der Jesuiten, sie verfolgten ihn bis jum Alltore, da war ein klein Thurchen offen ? das ins Rlofter ging, da sprang er hinein und schlug die Thur hinter sich zu, ward also sals virt. - Mr. De Chiverni, des Dac de Chartres Hosmeister, wollte in einer Chaise ins Palais Monal fahren; ein Rind von 8 Jahr ren fing an ju rufen: Voilà Law! Der Peuple versammlete fich gleich. Dir. de Chivere ni, fo ein klein, alt, verschrumpelt Mannchen ist; sagte selber possterlicht je savais bien, que je n'avais rien à craindre des que je monterois mon visage et ma taille. Cobald fie ihn also saben, ließen fie ihn ruhig wieber

in seine Chaise steigen und fortfahren. - Den 10ten Decbr. 1720 hat fich Law retirirt. Er ift auf eins von seinen Gutern, 6 Meilen bon Paris. Mr. le Duc, um ihn zu bes suchen, hat Mde de Prié ihre Postchaise genommen, und feine Lakeien graue Itocke ans thun laffen, sonften murde ihn der Peuple übel empfangen haben. - Er ift auf Bruf: sel. Mde de Prié hat ihm ihre Chaise gez lieben; wie Dir. Law sie wieder geschieft hats hat er ihr geschrieben und einen Ming von 100,000 Livr. geschickt. Mr. le Due hat ihm relais gegeben, und mit vier von seinen Leuten begleiten laffen. - Bei feinem 26: Schiede sagte er ju meinem Gohn: Monseigneur, j'ai fait de grandes fautes, je les ak faites parce que je suis homme, mais vous trouverez ni malice ni fripponerie dans ma conduite. Scine Frau will nicht aus Paris. bis alle seine Schulden bezahlet find."

27.

Ueber noch verschiedene andere Per-

"Der König von Spanien, Philipp V., ist ein guter stiller Herr, er ist gar gut, spricht wenig und liebt seine Gemahlin außer der Masken, läßt ihr alle Sorgen und bekümmert sich um wenig. Er ist gar bucklicht und nicht wohl geschaffen, doch größer als seine Herrn Brüster. Läßt sich alles weiß machen, was die, woran er gewöhnt ist, ihm sagen; weiter denkt er nicht.

Der Ronig von Danemark, Fridericus IV., kommt mir ein wenig einfältig vor. Er wollte hier verliebt von meiner Tochter seyn. Im Tanz drückte er ihr die Hand, sah gen Himmel, sing den Menuett an einem Ende des Saales an und endigte ihn am andern Ende; blieb hernach in der Mitte vom Saal stehen, ohne zu wissen, was er thun sollte. Er jammerte mich; ich stund auf, nahm ihn

bei ber hand und führte ihn weg, sonft, glaube ich, stunde er noch da. Der gute Herr weiß nicht, was schon oder hafilich ift.

Die Königin Ratharina war ein boses Weib. Ihr Onkel, der Papst, hatte wohl Recht, wie er sagte, daß er ein schlimm Prässent an Frankreich gegeben. Sie soll ihren jüngsten Sohn vergistet haben, weil er sie einmal in einem Bordell gefunden, wo sie inscognito hinging, sich zu belustigen. Also ist kein Bunder, daß sie aus einer Schaale mit Aretin's Figuren gesoffen.

Wir haben hier vier Stück Kardinale, alle sehr different. Drei sind in dem Stück Eins, daß sie falsch wie Galgenholz sein. Der von Polignac ist wohl geschaffen, hat Berzstand, ist insinuant, aber Faveur und Politik zu sehr ergeben, welches ihn alle Fauten thun macht. Der Kardinal von Rohan ist schon von Gesicht, wie seine Mutter war, hat aber keine Taille, ist hossättig wie ein Pfau, volz ser Einbildung, tripotier, intrigant, esclave

von den Jesuiten; meint, er regiere alles und regiert doch nichts; glaubt, seines Gleichen sey nicht geboren. Der Kardinal de Visst ist häßlich, stolz, hossättig, falsch und boshaft; ärger als man erdenken mag; schmeichelhaftig jusqu'à la kadeur. Man siehet ihm die Falsch; heit aus den Augen; hat doch Verstand, legt aber Alles zum Bösen an. Diese drei Kardi; näle könnten den Kardinal von Noailles im Sack verkausen, denn dieser ist gewiß ein recht tugendsamer Kardinal, welches sie nicht alle sind. Der Bissi gleicht dem Tartüffe, wie zwei Tropsen Wasser, hat ganz seine Manies ren an sich.

Des Lord Hoadley Frau Großtante, Madame de Gordon, ist lange Jahre meine Dame d'atour gewesen; sie war ein wunder: lich Mensch, hat allezeit verirt; sie hat eine mal Ihren eigenen Schenkel im Sommer ans statt eines Briefes im Bette versiegelt, und pieschirte sich ihren eigenen Schenkel und brennte sich jämmerlich. Wenn sie im Bette spielte,

warf sie die Burfel auf die Erde und fpie ins Bett. Gie fpie einmal der erften Ram: merfran, fo eben gahnte, in den Mund; ich glaube, wenn ich nicht gewehrt hatte, meine erste Rammerfrau hatte sie geschlagen, so bos war sie. Wenn sie mir Abends die Kappe aufsehen sollte, um nach Sof zu gehen, so nahm sie ihre Sandschuhe, Schlenkerte sie mir ins Geficht, und feste fich meine Rappe felber auf. Einsmals hatte fie mit einem Capitain des Gardes von Monsieur seeligen zu reden, so ein großer Mensch war, und le Chévalier de Beuvron hieß; sie hatte die Gewohnheit, wenn sie mit einem Menschen sprach, so spielte sie allezeit mit den Andpfen an der Weste, dieser aber war so lang, daß sie nur an seine Sose gelangen konnte, und knopfte ihm also die Hose auf. Er erschraf, sprang zurück und sagte: que me voulez-Vous. Dieses gab ein großes Gelächter im Saal zu St. Cloud.

Die Aebtissin von Montbutsson, Louise Hollandine, fille de Fréderic V., Electeur Palatin zu Henri IV. Zeiten, hat so viel Bastares gehabt, daß sie schwur: par ce ventre, qui a porté 14 enfants.

Meine Tante, die Prinzeß Elisabeth, Achtissin von Hervord, hat einmal eine Maske anthun wollen, austatt ihrer Maske fordert sie einen Kammertopf, wie sie denn allezeit sehr distrait war. Man brachte ihr den Kammertopf, sie meinte, es ware die Maske, suchte den Band, um es anzustecken, nahm die Handhebe, zog daran, sagte aber ganz ernstlich: mein Gott, wie stinkt die Maske! wie sie es besahe, war es der silberne Kammertopf. Ein andermal wollte sie sich auf den Nachtsuhl sesen, seste sich ins Kamin, und verbrannte sich den Hintern brav.

Der Kardingl de Richelieu hat mit allen seinem großen Berstande große Accessen von Narrerei gehabt. Er bildete sich bisweilen ein, daß er ein Pferd wäre, sprang um ein Billard herum, und schiug hinter sich aus, schrie und wieherte wie ein Pferd; das währte eine Stunde, hernach legten ihn feine Leute ins Bett, deckten ihn wohl zu, daß er schwißte, und wenn er erwachte, war es, als wenn er in feinem Leben nicht narrisch gewesen ware.

Wie der große Condé verliebt von Mselle d'Epernon war, und in die Armee ging, gewöhnte er sich an junge Cavaliers; wie er wieder kam, konnte er die Damen nicht mehr leiden, gab aber zur Entschuldigung vor, er wäre krank gewesen, und man hätte ihm so viel Blut gelassen, das hätte ihm alle Kräfte und Liebe genommen. Die Dame aber, so diesen Herrn ernstlich liebte, bezahlte sich nicht mit dieser Antwort, sondern forschte eigentlich nach, und wie sie die rechte Ursache erfahren, so wurde sie so verzweiselt, daß sie sich ins große Karmeliter, Kloster steckte, der Welt ganzabsagte und Nonne wurde.

Die Gemahlin Heinrichs IV., Maria de Medicis, spazierte einmal aux Tuileries und hatte ihren Dauphin bei sich. Des Ko: nigs Maitresse fam mit ihrem Sohn auch in den Garten und fagte mit großer Insoleng gur Ronigin: Voila nos deux dauphins qui se promenent, mais le mien est plus beau que le votre. Die Königin gab ihr eing derbe Maulschelle und sagte: "qu'on m'ote cette insolente!" Gie licf jum Konig und Hagte. Aber er antwortete: "c'est votre faute, pourquoi n'avez-vous pas parlé à la reine avec le respect que Vous lui devez?" heinrich IV. ist einmal gewarnet worden, daß eine von feinen Maitressen ibm untreu ware. Diese hatte einmal den Duc de Bellegarde zu fich fommen laffen, wie sie gemeinet, daß der König nicht zu ihr kommen wurde. Der Ronig ließ aufpaffen, wenn sein Rival bei ihr sein murde; wie man es dem Konig fagte, ging er ju ibr. Gie lag im Bette, unter dem fich Bellegarde versteckt hatte, und flagte große Hauptschmerzen. Der Konig fagte, sie follte ihm zu Rachtessen geben, er hatte großen Sunger. Gie fagte: fie hatte nicht gedacht zu Macht zu effen, man hatte ihr

nur ein paar Feldhühner verwahret. Der Konig antwortete, es ware gut, man follte fie nur bringen, er wollte sie mit ihr effen. Man brachte aber noch mehr, denn sie hatte ein Nachtessen für Bellegarde prapariret. Wie die Feldhühner kamen, nimmt der Ronig ein Stuck Brodt, spaltet es entzwei und thut ein gang Feldhuhn hinein, halt es zusammen und wirft es unter das Bette. Die Maitreffe erschraf und sagte: Sire! que faites-Vous? Der König lachte und fagte: Madame, ne faut-il pas que tout le monde vive? stund auf und vergnügte sich ihnen Ungft gemacht zu haben. Ich habe gehort, daß ein point d'honneur den Ravaillac pouffirt hat, Beine rich IV. zu ermorden, weil diefer Ronig feine Schwester verführt hatte und sie schwanger fiken laffen, daß der Bruder darauf einen Eid geschworen, sich an dem König zu rachen. Andere gaben dem Duc d'Epernou die Schuld. Er faß mit dem Konig im Wagen, und foll bie Uchfel juruckgebogen haben, bamit Ravaillac den Stoß thun tonnen.

3wo junge Ducheffen haben ihre Umantsnicht nahe genug sehen konnen, und deswegen etwas possierliches erdacht. Es find zwei Schwestern, und beide in einem Rlofter etliche Meilen von Paris erzogen worden. In selbis gem Rlofter ift eine Ronne gestorben; die Damen stellten sich, als wenn es ihnen gar Leid ware, und daß fie fie fehr geliebt hatten, forderten also Urlaub, um der Monne die lette Chre anguthun, und ju ihrem Begrabnif ju gehen; folches wurde ihnen erlaubt, und mur: den sehr gerühmt über ihr gut Naturell. Wie fie ins Rlofter kamen, fanden sich bei dem Begrabniß zwei fremde Pfaffen ein, die niemand im Rlofter kannte. Man fragte fie, wer fie waren, fie fagten; fie waren arme Priefter, die Protection nothig hatten, und wie sie ges hort, daß die zwei Duchessen kommen wurden jum Begrabnif, hatten fie fich auch dabei eine gefunden, der Damen Protection ju suchen.

Die Damen sagten, sie wollten sie eraminiren, sie sollten nach dem Begräbnis in ihre Kamsmer kommen. Die jungen Priester gingen hin, blieben aber bei den Damen bis gegen Abend. Die Aebtissen fand die Audienz zu lange, hieß die jungen Priester fortgehen. Eizner hielt sich gar stämmig, der andere aber that nichts als sachen. Dieser, der Duc de Richelieu, der andere der Chévalier de Guemenée, des Duc de Guemenée jüngster Sohn. Die Cavaliers haben diese Avanture selbst ausgesagt.

Die Impuissants machten die schöne Mde de Maubuissants machten die schöne Mde de Maubuissants nachten die schonte sie riechen, und sobald sie nahe zu ihnen kam, wurde sie gleich übel. Man erzählet von dies ser Dame, daß, um sich ein Oeil tendre zu machen, und um schmachtend auszuschen, hatte sie einen Kammerdiener, der mußte, wenn sie auf den Ball ging, in ihrem vollen Puße und aufrecht \*\*\*.

Von Damen halt Pring Engen wenig,

man kann nicht sagen, so lange er hier ges wesen, daß eine einzige Dame ihm gefallen, oder daß er mit einer mehr umgegangen oder angesehen als eine andere, hat hier auch gar nicht davor passiret Weiber zu lieben, aber wohl anderer jungen Leute Maitresse zu sein, davon hat er den Namen Madame Simoni und Madame Putana bekommen, weil er wenig Geld hatte, hat er sich gar wohlseil gez geben. Es ist doch abscheulich, wenn man daran gedenkt, denn wenn es wahr ist, wie das Geschrei gegangen, so hat er um 1 Thlr. alles gethan, was man von ihm gewollt.

Die englischen Damen sollen ein wenig füset sein, ihren Amants zu folgen. Ich habe einen Grafen Königsmark gekannt, dem war eine junge englische Dame in Pagenhosen nachgelaufen. Er hatte sie bei sich zu Chame bor, und weil kein Platz für ihn im Schlosse war, hatte er ein Zelt im Walbe aufschlagen lassen und logirte darinnen. Auf der Jagd erzählte er mir seine Avantüre. Ich hatte

Euriositat, ben Pagen ju feben, ritt ju feinem Belt; er rief den Pagen und prafentirte mir ihn. Ich habe in meinem Leben nichts artis gers gesehen, als das Madchen in Pagens Rleidung mar, fie hatte schone große braune Augen, ein artig Raschen, einen ichonen Mund, voller Schoner Bahne, denn fie lachte, wie sie mich sabe; sie merkte wohl, daß ihr Graf mir alles erzählet hatte. Sie hatte ihre eignen Saare, braun mit großen Bouclen. Wie er von Chambor weggog und nach Italien reifte, kam die Wirthin in einem Wirthshause gelaufen und schrie: Mons. courrez vite là haut, votre Page accouche. Sie befam ein Tochterchen. Man steckte Mutter und Tochter in ein Kloster zu Paris. Co lange der Graf gelebt, hat er wohl fur fle geforgt, er ftarb aber in Morea, und der Page hat ihn nicht lange überlebt, ift wie eine Seilige geftorben. Das Tochterchen hat ein Freund vom Grafen Madame de Montespan's Neveu verforgt, nach deffen Tode hat der Konig dem armen

Menschen eine Pension gegeben, ich glaube fie ist noch im Rloster.

Wie ich nach Frankreich kommen, habe ich Leute dort gefunden, die man in vielen Siècles nicht wieder finden wird. Lulli für die Mus fit, Beauchamp für die Ballets, Cors neille und Racine für die Tragodie, Mos lière für das Comique, La Chamelle und die Beauval für Actricen, Baron, la Kleur, Toriliere und Guerin fur Acteurs. Alle diese Leute haben in ihrer Art ercellirt. Die Duclos und die Baifin waren auch gar gut. Die Baifin war ane genehm. Ihre Unnehmlichkeit muß wohl penes trant fein, weil sie unfres Daurhins dickes Berg penetrivet hatte, der fie herzlich geliebet. Ihr Mann war auch ein ercellenter Comédiant pour le Comique. Et war auch das mals ein guter Arleguin hier, und ein excele lenter Scaramouche. Auch gute Acteurs in der Opera, Clediere, Pomeavie, Godens arche, du Menil, la Rochouard,

Mauvry, la St. Chriftophe, la Bris gogne, la Beaucreux, ales was man nur horet und siehet, kommt diesen nicht bei.

Lauzun hat viel Verstand, stellt sich aber einfältig an, damit er imponement sagen kann, was er will, denn er ist malicieux, sex mand mit seinen Reden in Rivialt zu bringen. Um dem Maréchal de Tessé vorzuversen, daß er bei den geringsten Leuten die Faveur suche, rief er im Sallon zu Marsy: Maréchal donnez-moi un peu du Tabac, mais du bon, de celui que Vous prenez le matin avec Mr. Degremont, porteur de chaise.

Die Maréchalle de la Ferté, wollte einem von ihren Amants erweisen, wie lieb sie ihn hatte. Ich weiß nicht, welcher es war, denn sie hat ihrer so viele gehabt, als Lage im Jahre sind, wo mir aber recht ist, so war es der kleine Comte de Marsan, des Chevalier de Lorraine Bruder; der hatte ihr einmal vorgeworfen, daß sie ihn nicht recht lieb hatte; sie sagte: je vous don-

nerai des preuves convaincantes. Quand je Vous sais seulement en même lieu où je suis, je me sens dans une agitation comme si j'avois le sièvre. Bic er aber dics nicht glauben wollte, gab sie ihm eine Nacht ein Rendezvons; wie er bei ihr im Bette war, ziehet sie ihm die Decke über ten Ropf und sagt: ne parlez pas, ou Vous êtes perdu; ruft ihre Leute und läßt ihren Doctor holen. Wie er ihr den Puls fühlt, fragt sie! he bien, que trouvez-Vous? Der Doctor antwortete: Madame, Vous avez une grande agitation et une fièvre très violente. Vous devriez Vous faire saigner. Sic fagte: une autrefois, je n'en ai pas le tems présentement. Wie der Doctor und die Kammers magd wieder weg waren, sagte bie Marechalle: He bien, êtes-Vous content, je Vous ai tenu parole. Er sagte: Oui, mais Vous m'avez fait grande peur.

Man hat schon zu des Marquis d'Ancre Zeiten viel Impertinenzen gesagt; wie die Konigin schwanger war, sagte man zu Paris: l'Ensant de la Reine ne sauroit être blanc, car il est d'encre.

Der Maréchal de Villars mar ers schrecklich verliebt in einen Prinzen von Eises nach, that ihm eine Declaration d'amour, der verstund aber keine raillerie und wollte ihn prügeln lassen, wir hatten an ihm abzus wehren.

Der Enveye' von Holstein, Mr. Dumont, ward sterblich verliebt von Mde de la Noche; faucault, eine von den Dames du Palais der Madame de Berri; es ist ein schon Mensch, aber nicht so angenehm. Man wollte ste mit ihm veriren, als wenn sie ihn wohlt traktirt hatte. O non, sagte sie, cela est impossible; mais je Vous dis entierement impossible, wie man sie sehr pressitte, worzinnen denn die Unmöglichkeit bestände? hat sie geantwortet: des que je Vous l'aurai dit, Vous verrez bien, que cela est impossible; wie man sie noch mehr pressitte, die Unmög;

lichkeit ju sagen, fagte sie mit einer ernstlichen Miene: il est huguenot.

Ein Mann und eine Frau gingen mit eine ander in das Confistorium, sich scheiden gu laffen, man wollte wiffen, warum? Der Mann that den Daumen auf den erften Kinz ger und sagte: s'il étoit; hernach that er die amei Daumen und die zwei erften Kinger gue sammen und sagte: ou qu'il fût; mais il est, fagte er, und wies den offenen Suth, qui diable y fourniroit? Darauf ließ man die Kran ihr Wort fprechen, die wies den gangen Arm und fagte! s'il étoit; dann wies fie den halben Arm und fagte: ou qu'il fût; mais il est, fagte fie, und wies den fleinen Ringer, qui diable s'en contenteroit? und asso fonnte man sie nicht veraleichen.

Zu Berlin war vor diesem eine alte Fürsstim von Schöningen, die wurde verliebt von Prinz Moriz von Nassau. Sie konnte nicht mehr gehen, hatte Porteurs, die mußten sie ihm überall nachtragen. Er wurde unges

buldig darüber, und da fie ibn einmal fo plagte, daß er ihr fein Contrefait geben follte, fragte er fie, was ihr tenn so wohl an ihm gefiele? Sie fagte, feine Schone Taille, fein platter Rucken und die ichonen Schenkel. Er antwortete: fo wollen Gie benn mit aller Ges walt mein Contrefait in Lebensgroße haben? ich werde es machen laffen, sobald ich wieder in Holland sein werde. Wie er weg war, tam einige Zeit bernach fein Contrefait. Alle Menschen liefen bergu, um zu feben, ob es gleich ware; wie man es aber abgerollt, hatte er sich gang von hinten mablen lassen, und Schrieb dabei: daß er sein Contrefait Schicke mit dem, was ihr am besten an ihm gefiele.

Zu Fontainebleau stehet in der Königin Rabinet das Conterfait der belle fermière, welche François I. sehe wohl gefallen. Er hat sie en prosil mablen tassen. Sie ist unwischend an des Königs Tod Schuld gewesen. Ihr Mann, um sich an dem König zu rächen, ließ

eine Hurc kommen, so ganz verpfessert war, und sobald er sich an ihr angesteckt hatte, steckte er seine Frau auch mit dieser garstigen Krankheit an. Der König kam wieder, und wurde so übel ertappt, daß er daran starb, darauf hat man diese nachfolgende Reime ges macht:

Le Roi François mort à Rambouillet,

De la verole qu'il avoit,

L'an mil cinq cent quarante sept.

Ju Rouen predigte einer sehr gegen die, so auf Hochzeiten gehen und sich dort lustig machen. Einer so die Predigt gehört hatte, ging zu dem Prediger und sagte: Monsieur, vous avez preché contre ceux, qui vont aux nôces, notre Seigneur y alla bien luimême à Cana en Galilée. Der Prediger antwortete brusquement: "il est vrai, il y alla, mais il auroit mieux sait, de ne pas y aller."

Man hat hier noch viele artige Sprache vom Herzoge Bernhard von Weimar. Une ter andern fragte einmal ein junger Franzos: comment faites-Vous, pour perdre la bataille? Herzog Bernhard sagte kaltsunig: je Vous le dirai, Monsieur, je croyois la gagner et je la perdis; drehete sich hernach um und sagte: qui est le sot qui me sait cette question?

Der Pere Joseph war in großer Favenr bei dem Kardinal Richelteu, und man conssultiete ihn in allen Sachen. Man ließ Herz zog Vernhard von Weimar holen, und Pere Joseph wies mit dem Finger auf die Landkarte und sagte: Monsieur, Vous prendrez cette ville, ensuite Vous prendrez cette-ci, puis celle-là. Herzog Vernhard hörte sange zu, endlich sagte er: "Mr. Josseph, on ne prend pas les villes avec le doigt." Darüber konnte unser König seel. herzlich sachen.

Die Königin Christine von Schweden war eine galante Dame, wiewohl sehr ausges wachsen. Die große Mademoiselle hat mir ers

zählet, daß, weil sie gar weiß war, sie sich splitternackend auf ein schwarz Sammet. Bette gelegt, und sich so an ihre Amants präsentirt. Diese mu en nicht so blode gewesen sein, wie der letztverstorbene Duc de Schomberg, der hat mir erzählt, daß er in Portugal verliebt von einer gar schönen Nonne war. Er ging zu ihr au parloir; sie kam mit einem Nachtzveck, wie sie allein beisammen waren, ließ sie den Nachtrock fallen, und blieb ganz nackend vor ihm stehen, über diesen Anblick ist er vor Angst davon gelausen, und sein Leben nicht wieder zu ihr kommen.

Ma Tante, Elifabeth von Pfalz, die Aebtissen von Berford, hatte gar schwarze Haare. Als sie einmal aus dem Bade stieg und ein Leibtuch um sich wiekelte, fand sich ohngefähr, daß ein Loch im Leibtuch war. Sie sing an zu zürnen und sagte zu ihrer Kamsmerfrau: seid ihr nicht die nachlässisssten und schmuzigsten Leute von der Welt, ihr gebt mir da ein Leibtuch mit einem großen Dintenslecke.

Die Kammerfrau fing an zu lachen und fagte: Ew. Durlaucht legen nur die Sand auf den Dintenfleck, so werden fie schon sehen, mas für ein Flecken es ift. Sie folgte der Kamemerfrauen Nath und lief ganz beschämt ins Bette.

Monf. de Brancas war fehr verliebt in seine Braut. Den Tag wie er Hochzeit gehal: ten hatte, ging er wie ordinar ins Bad, und legte fich ju Bette. Gein Rammerdiener fragte ihn: d'où vient, Monsieur, que Vous couchez encore ici. et que Vous n'allez pas couchez avec Mde Votre femme? cr fagte: je l'avois oublié, zog fid wieter an und ging gur Braut, tie feiner lange im Bette gewartet hatte. Er war Chevalier d'honneur de la Reine Mere. Cinsmals als fie in der Rirche war, vergift Brancas, bag es feine Roni: gin ift, die da fniet, tenn fie batte einen run: den Rucken, fo daß, wenn fie den Roof buck: te, fabe man fie nicht recht mehr. Er balt fie für einen Prie-dieu, kniet ihr in bie Sten: kel, und thut seine 2 Ellenbogen auf der R&; nigin Uchseln. Die Königin war sehr verwun; dert, ihren Chévalier d'honneur auf sich knien zu sehen, und Jedermann sing an zu lachen.

Ein Doctor, Dr. Chirac, wurde gu einer Dame berufen. Wie er in bie Antichambre fam, fagte man: les actions ont beaucoup diminuées. Der Doctor, welcher auch viele Uctionen in Diffifippi hatte, faßte das ju Bergen, fest sich ju der Kranken, sie giebt ihm den Puls, er fühlet, spricht zu sich selber: Ah bon Dieu! ils diminuent, ils diminuent, ils diminuent! Die Kranke fangt an ju fdreien, daß alle ihre Leute in die Ram: mer kommen, und sagt: Ah! je me meurs. Mr. Chirac vient de crier quatrefois en tàtant mon pouls, il diminue, il faut donc que je meure. Der Doctor stund auf und fagte: Vous révez, votre pouls est merveilleux, et vous vous portez bien. C'est des actions de Missisippi que je parle, sur les

quelles je perds, parce qu'elles sont diminuées. Damit war die Kranke wieder getroftet.

Der Due de Sully hatte auch bisweilen große Distractions. Er zog sich einmal an, um in die Kirche zu gehen, vergaß nichts als die Hosen. Es war im Winter; wie er in die Kirche fam, sagte er: mon Dieu! qu'il fait froid aujourd'hui! Die andern antworteten: Pas plus froid qu'à l'ordinaire. J'ai donc la sièvre, antwortete er. Einer fragte: N'est ce pas que Vous n'êtes pas assez chaudement habillé; hub ihm den Rock auf, da sahen sie, was ihm gesehlet hatte.

Unfer König feel. erzählte mir eine Sistorie von der Königin Christina von Schweden; sie seite nie eine Nachtkappe auf, sondern wickelte nur eine Serviette um den Kopf. Ginsmals da sie nicht wohl schlafen konnte, ließ sie eine Musik vor ihr Bette kommen. Sie hatte alle Worhänge um das Vette zugezogen; wie ihr aber die Musik wohlgesiel, fuhr sie aus dem Bette, steckte den Kopf plöhlich hervor und rief

überlaut: Mort — Diable! qu'il chante bien! Die Kapaunen und die Italiener, welche ohnes dem die Bravsten nicht sind, erschraken hierüber und über die tolle Figur so sehr, daß sie versstummten, und die Weusst mußte aufhören.

Man fiehet gu Fontainebleau auf dem gro: fen Saale noch das Blut von einem Rerl, den fie bat maffatriren laffen. Gie wollte nicht. daß alles, was der Mensch von ihr wußte, here auskommen sollte, und meinte, wenn sie ihm das Leben nicht nahme, wurde er es ausschwage gen; er hatte ichon angefangen aus purer Jas lousie, denn es war ein anderer mehr in Gna: den kommen als er. Gie war fehr Bindicative, in allen Stucken bebauchirt, auch mit Weibern. Batte fie nicht fo viel Berftand gehabt, hatte fie tein Mensch leiden konnen. Das hat sie den Franzosen zu danken, insonderheit dem alten Bourdelot, so ein Doctor vom grand Condé war, der hat fie in allen Laffern gestärkt. Sie fonnte von Sachen veden, die die größten Debauchés nur erdenken tonnen. Gie hat die

Madame de Bregié zur Unzucht mit ihr for; eiret, daß sie sich schier nicht ihrer hat erwehren können. Man hat die Königin vor einen Hers maphrodit gehalten. Die Franzosen, so sie bei sich zu Stockholm gehabt hat, waren gar gestährliche Leute. Das hat die Königin in so große desordres gebracht.

Herzog Friedrich Angust von Braun, schweig war recht scharmiret von der Königin Christine, sagte: er hatte in seinem Leben keine Fran gesehen, die so viel Berstand hatte, und so angenehm und divertissant wäre; es könnte keinem die Zeit einen Augenblick lang bei ihr fallen. Ich sagte: ich habe gehört, daß sie so viele Wüstereien spricht. Das ist wohl wahr, sagte er, aber sie weiß es auf eine solche Art zu drehen, daß es einen nicht ekeln kann. Den Weibern koante sie nicht augenehm sein, denn sie verachtete alle Weiber en general.

Les Mémoires de la Reine Marguerite de Navarre ist ein Roman, so Mile de la Force gemacht. Dieser Dame eigenes Leben ist ein Roman. Sie ift von einem großen und guten Saufe, aber blutarm. Gie war Fraulein bei der Mite de Guise, da wurde der Marquis de Reste, des jetigen Bater, verliebt von ihr, nachdem sie ihm was gegen seine Vapeurs gegeben anzuhenken, welches er immer trug. Er wollte fie heirathen, das wollten aber feine Berwandten nicht, um ihrer Armuth willen, und weil sie sich ubel von Madame Guife ge: schieden, jugeben. Le Grand Condé, dem der Marquis de Nesle nahe verwandt war, führte ihn mit sich nach Chantilly, um ihm seine amour mit der Mille de la Force aus dem Ropf zu bringen; da versammelten sich alle Berwandten des Margnis de Nesle und de: clarirten ihm: daß sie in seine Beirath mit der Mile de la Force nie willigen wurden; er antwortete aber: er wolle in seinem Leben keine andere als sie heirathen. Eines Tages, als man ihm alle Hoffnung benommen, lief er in den Garten, und murde fich aus Werzweiflung in den Ranal gestürzt haben, wenn er nicht an dem

Band, fo fie ihm angehenket, fo fark gezogen harte, daß es ohngefahr gebrochen und auf die Erde gefallen; alsdann fand er fich gang veran: dert, und fein Ochatichen fam ihm fo abscheulich vor, als fie in der That ift, denn fie ift gar haßlich. Er ging darauf zu Mr. le Prince und ju feinen Unverwandten, die noch beifammen waren, und erzählte, wie und was ihm alles geschehen. Man ließ tas Band und Gadele chen aus dem Garten holen, da fant man 2 Rrde ten : Pfoten darin, die hielten ein Berg von einem Rledermaus : Alugel umwickelt und ein Bettel darum voller Karaftere. Wie bas Resle fabe, ift ibm ein großer Abschen gegen feine vo: rige Liebe angekommen. Er hat mir alles felber erzählet. Hernach ift die Mille de la Force in Baron verliebt worden; der fann recht artig ergablen. Er war aber gar nicht verbert, alfo hat biefe amour nicht lange gewährt. Bers nad murte ein junger Raths: Sohn von ihr verliebt, fo Dir. Brion bieg. Seine Eltern wollten die Beirath nicht jugeben, sperrten ihn ein. La Force, fo voller Inventionen ift, ge: wann einen Trompeter, der bei polnischen Ba: renführern war; durch diefen ließ fie ihm berich: ten, fie wolle in einer Barenhaut ju ihm fonte

men, er folle nur begehren, die Baren tangen zu lassen. Sie ließ sich in der That in eine Barenhaut naben, und ju Dr. de Brion führen, tangte wie die andern Baren, und er that als wenn er in dem hofe mit bem kleinen gabmen Baren fpielen wollte, alfo betam fie Beit mit ihm zu reden. Darauf versprach er dem Bater alles, was er wollte, bis er los war, da vollzog er die Beirath. 2118 fie darauf nach Ber: failles tamen, ließ fie der Ronig au grand Commun logiren, und Mide de Brion war alle Tage bei der baierischen Dauphine, die fie wegen ihres Berstandes wohl leiden mochte. Mr. de Briou war noch nicht 25 Jahr alt, ein artiger wohlgeschaffner Mensch. Sein Bas ter aber ließ im Parlament seines Sohnes Seis rath brechen und ihm eine andere zuheirarben, und hiemit wurde Mide de Brion wieder Mille de la Force, ofne Mann, ohne heirath und ohne Geld. Ich weiß nicht, wie ihre Bermand: ten und der König selbst dieses haben leiten ton: nen, da er boch in die Beirath gewilliget hatte. Damit fie mas ju leben hatte, bat fie Romane gemacht, und weil fie gar oft bei der jungen Pringeffin de Conti ift, hat fie ihr den von der Adnigin Marguerite de Navarre dediciret.

Der Kardinal de Bouisson liebte die Damen nicht, er nahm allezeit schone Suben, auch wohl seine Neveux.

Eine Dame warf ihrer Freundin vor: daß sie einen gar häßlichen Menschen liebte; sie sage te: Vous a-t-il parlé tendrement et passionement? Die Dame antwortete: Non. Da sagte sie: Vous ne pouvez donc pas juger s'il est aimable ou non!

Madame de Nemours pflegte zu sagen: j'ai rémarqué une chose dans ce pays-ci, l'honneur y recroit comme les cheveux.

Die Reine Mere konnte Boisrobert nicht leiden, weil er ein gar gottleser Mensch wor, und hatte nicht gerne, daß er viel mit dem König und Monsteur seel. in ihrer Jugend umging. Der König aber und Monsteur hatten ihn lieb, weil er sie divertirte. Wie er einmal todt frank war, schiefte tie Reine Mère Geiste liche zu ihm, ihm zuzusprechen und zur Beichte zu präpariren. Boisrobert sagte: Oni, je venx me préparer à la Consession, schlug die Hände zusammen und sprach: oui, mon Dien, je Vous demande pardon, et j'avoue que je suis un grand pêcheur; mais Vous savez,

mon bon Dien! que l'Abbé de Villarceau est encore plus méchant que moi.

Es ist wohl ein groß Unglück, wenn sich große Herrn, wie der Churfürst von der Pfalz Josh ann Wilhelm, von Pfassen regieren lassen. Da kann Nichts als Unglück vorkommen. Er sollte eher großer Herrn Rath folgen und seiner Unterthanen in Ruhe lassen, und seinem wüsten Pfassen hübsch einen guten Stein an den Hals henken und ihn damit in den Neckar oder Ahein wersen. Den Rath wollt' ich ihm geben, wär wahrlich nicht schlimm.

Ich weiß nicht, ob es wahr ist, daß die Maintenon den Louvois hat vergisten lass sen; aber es ist gewiß, daß er vergistet worden, und sein Doctor auch, so die That gethan; denn im Sterben sagte dieser Doctor: "Je meurs empoisonné; je l'ai bien merité, pour avoir empoisonné mon maître, Mr. de Louvois, et cela dans l'esperance de devenir médecin du roi, comme Mde de Maintenon me l'avoit promis. "Louvois war ein bôser Teusel, der weder Gott noch Teusel fürchtete; aber das muß man gestehen: seinem König hat er wohl gedient. Zu seiner Zeit waren alle Tanzund Fechtmeister gagirt, um Alles

an den deutschen Höfen zu spioniren. Louvois war auch wohl bedient von seinen Spionen, sparte aber auch kein Geld. Alles was von Franzosen nach Deutschland ging, war ren alle seine gagirten Spionen, Tanzmeister, Fechtmeister, Sprachmeister, Ecuyers, Bereizter, an allen Höfen. Nach seinem Tode hat man die Sache nicht fortgeführt, darum sind die Minister sehund so ignorant.

Alberoni ift ein bofer Schelm, der nichts mehr wünscht, als überall Unruhe anzurichten, es ware beffer, daß er, wie fein Better, ein Gartner: Junge geblieben ware und Rrauter ver: faufte, als was er nun thut, die gange Chris ftenheit gegen einander aufzuheben - das fann man ein Unfraut beißen! Wodurch Alberoni. dieser Scelerat, sein Gluck gemacht, das befreht in keinen Meriten - die Historie ist ein wenig schmuzia, aber weil sie doch possierlich, will ich sie crabbien. Wie Mr. de Vendosme die Armee in Italien commandirte, Schiefte der Duc de Parme den Vischof von Parma zu Mir. de Bendosme, um mit ihm zu tractiren. Dr. de Bendosme hatte viele gute Gigenschaften, es war aber, wie fast an allen Leuten, mit Kehe lern vermischt, also hatte der Duc de Vendosme auch zwei erschreckliche Fehler - nemlich die Debauchen mit Mannsleuten und seine abscheu: liche und unverschämte Unfauberkeit, daß er all fein Leben in der Armee keine Audienz gab, als met Verloff auf dem Rackftuhl, also machte er auch nicht mehr Fagon mit diesem Bischoff, als allen andern großen Offiziers. Der Bischoff kam mit einem großen Train von Geiftlichen an, wur: de in des Bendosme Kammer geführt — und findet ihn auf dem schönen Thron. Man gab dem Bischof eine Chaise, um mit Mer. de Ben: dosme zu sprechen. Der Bischof sahe, daß Mr. de Vendosme viel Finnen im Geficht hatte und sagte zu ihm: il me semble Mons. que Vous êtes fort echauffé, il faut que l'air de ce pays-ci ne Vous soit pas bon. Mr. de Rendosme antwortete: c'est bien pis à mon corps qu'à mon visage - Voyez! stehet auf und weiset dem guten Bischof den B. --Der Vischof stehet auf und sagt: je vois bien, Mons, que je ne suis pas propre à traiter avec vous. Vos manières et vos mines ne s'accordent pas ensemble, mais je vous envoyerai un des mes aumoniers qui sera bien votre fait — und schickte ihm darauf den Ul: beroni. Dieser war einmal in Mr. de Bene

dosme Kammer, wie Mr. de Bendosme eben den H.. wischen wollte, Alberoni lief hinzu, warf sich auf die Knice und rief: aht quel câl d'ange —! das hat Mons. le Duc de Vendosme so charmirt, daß er ihn allezeit bei sich behalten und sein Favorit geworden ist, hat seinen Herrn den Duc de Parme an Mr. de Bendosme in Spanien war, hat er ihn der Prinzeß de Ur sin i aufgeopfert und die Prinzeß de Ur sin i aufgeopfert und die Prinzeß de Ur sin i an die Königin in Spanien verzrathen — so hat dieser chrliche Mann seine Forzunge die Meritten undt der Grundt von seiner ganzen Fortune — "\*).

<sup>\*)</sup> Whilipp V. war ein blinder Anbeter der schlauen und rankevollen Wringessin von Urfini. Dieses ehrgeizige Weib hat ihn und seine Ge= mablin wie ichwache Kinder beherricht. Bang Spanien bing von ihren Launen ab. Endlich war Philipp's V. erfte Gemahlin, ein Prinzeisin von Savoyen, gestorben. Alle Politiker machten fest die Urfini gur nenen Gemablin des Monarchen; aber man irrte fich. Die Urfini wollte, vor wie nach, lieber die Kavorite bes Ronigs bleiben, als feine Gemahlin werben, ihre Magewalt über den schwachen König blieb, vermoge diefer Maitreffenlift, nur defie ungefforter, und ihr Freund Alberoni founte badurch seinen tief angelegten Plan nur defto leich: ter ausführen; diefer Pian war aber fein aus

brer, ale die Urfini zu fturgen und fich felbst an ibrer Stelle zu erheben. - Auf feinen beimtuci= fcen Rath beredete die Ur fini den Konig, fich mit Elisabeth Karnese, ber Erbin von Parma, Wiacenza und Tosfana, zu vermählen. Alberont hatte ihr diese Dame nemlich als ein schwaches Beschopf geschildert, das sich leicht würde beherrschen laffen. Gerade bei einer folden Konigin fonnte Die Urfini bleiben, was fie bleiben wollte -Despotin des fonial. Saufes, und - Gouvernante der einfältigen Konigin. Aber Alberoni, ber fich durch die neue Konigin emporschwingen wollte, hatte ein gang entgegengesettes Bild von ihr ent= worfen. Elifabeth Karne fe war ein gescheid: tes, unternehmendes Beib, - gar nicht dazu ge= macht, fich von einer Urfini beberrichen zu laffen. Raum war fie in Spanien angekommen, als fie die Kavorite wegen einiger unvorsichtigen Reben fo= aleich vom Sofe erilirte. Run hatte Alberoni die Scheidemand burchbrochen, die ihm vorber bei feinem Plan, fich jum erften Minifter Spaniens au machen, im Wege fand, und mit dem Sturg ber Urfini beginnt die glanzende Epoche feines Lebens, die aber bekanntlich von feiner langen Dauer war. Der große preug. Konig Friedrich II. schildert in seinen Memoires de Brandebourg den Alberoni mit wenigen Worten überaus tref= fend: "Qu'on eût donné deux mondes comme le nôtre, à bouleverser au Cardinal Alberoni. il en auroit encore demandé un troisième, ses desseins étoient vastes et son imagination trop fougueuse." Ein Urtheil des unsterblichen Friedrichs, das jest um fo merkwurdiger geworden, ald es zugleich bas fprechendfte Bildnif des Be= walt = Mannes un frer Zeit ift, ber bie Unerfatt= lichkeit seines beispiellosen Chrgeizes nun schon feit Jahren auf St. Helena bust.











